«L'Economie» : la nouve le case de

BOURSE

QUARANTE-NEUVIÈME ANNÉE - Nº 14876 7 F

MARDI 24 NOVEMBRE 1992

FONDATEUR : HUBERT RELIVE-MÉRY - DIRECTEUR : JACQUES LESOURNE

# **Un SME** plus souple

CANS être encore réformé
Dofficiellement, le système
monétaire européen (SME) a subi
en quelques semaines un profondbouleversement. Après cinq
amées de stabilité des monnaies
européennes, l'heure est aux réaménagements de parités. Le
SME, pariois qualifié de pôle de
stabilité du système monétaire
international, est devenu le cible
des spéculateurs. La cicatrieation: des spéculateurs. La cicatrisation de la crise monétaire de septembre promet d'être longue. Après la nouvelle dévaluation de la peseta espagnole, et calle de l'es-cudo portugals, décidées samedi 21 novembre, les regards se portent déjà vers les autres mon-naies affaiblies à l'intérieur du SME : la livre irlandaise et la cou-

reflétait pas seulement les inquié-tudes relatives au référendum tudes relatives au referendum français sur le traité de Mass-tricht : elle traduisait des interro-gations plus profondes. Deux idées majeures des dirigeants monétaires européens sont en effet en train d'être balayées.

D'UNE part, la notion selon laquelle un SME aux pari-tés stables est porteur de bienfaits immédiats pour toutes les économies. La peseta et l'escudo ont été manifestament surévalués pendant de nombreux mois, grâce aux taux d'intérêt attrayents offerts à Madrid et à Lisbonne. Comment cas deux pays pou-valent-lis maintanir un taux de change stable face au mark, siors que leur infation est plus élevéeque calle de l'Allemagne; et qu'ils ont besoin de tirer une partie de leur croissance de leurs perfortements plus précoces et plus nombreux des parités auralent peut-être évité le choc de l'au-

D'autre part, la conception d'une avancée linéaire vers l'union économique et monétaire, prévue à Maastricht, est, elle prevue a maastricht, est, eue aussi, en train de disparaître. Aujourd'hui, certains prennent un chemin tout à fait contraire à cake tracé dans le traité. C'est le cas de la Grande-Brotagne, qui, ayant quitté le SME, a choisi une politique de taux d'intérêt bes et de dévaluation de la livre afin de stimuler au maximum su crois-sance économique. D'autres Etats, sans tourner le dos à Maastricht, démontrant les diffi-cultés de la mise en œuvre de l'unification des économies et des devises, dans la route vers la monnaie unique. C'est le cas de l'Italie, qui a également quitté le SME en septembre, mais aussi. de l'Espagne et du Portugal.

CERTAINS diront que les dévaluations entreprises per les Etats de l'Europe du Sud font partie de la contribution des autres pays à l'harmonisation économique. En acceptant les dévaluations, ils permettent aux Etats qui les mênent de renforcer leur compétitivité. Il n'est que justice, par exemple, que l'Ítalie compesse en partie par son comcompense en partie par son com-merce extérieur le coût de l'as-sainissement de son économie qui lui est imposé par Bruxelles. Mais d'autres s'inquiéteront de l'évolution récente de la situation, car l'exemple de l'Italie montre aussi que la marge de manœuvre à l'intérieur du SME est réduite.

Après avoir testé la stabilité à tout crin, les dirigeents européens acceptent, en partie sous la pression de la spéculation, en partie sous celle de la politique, de mettre en œuvre un système plus souple, autorisant de fréquents réaménagements de parités. Une autre voie, qui n'est peut-être pas la pius mauvaise, vers l'union économique et monétaire.

Lire page 17 les articles de FRANÇOIS RENARD et de MICHEL BOLE-RICHARD



Ajouter la crise à la crise

Ainsi il n'aura fallu que deux mois pour que Philippe Séguin ait raison : le «non» l'a finalement emporté le 20 novembre, après qu'une illusion comptable nous aient fait croire à la victoire du « oui » le 20 septembre. Comment expliquer autrement que, de Jacques Chirac à Pierre Bérégovoy, en passant par Pierre Méhaignerie et François Bayrou, le choix de la crise européeane, plutôt que celui de la difficulté intérieure, se soit imposé si facilement, presque naturellement; comme si tous regrettaient que le coui » à Maastricht ne les prive de leur arme favorite, celle du coq qui aime rien moins que se dresser sur ses ergota.

par Jean-Marie Colombani

En tout cas, le risque est pris par nos responsables politiques, toutes catégories et préoccupations électorales confondues, de mettre l'Europe en situation délidéjà la Grande-Bretagne ne par-

En lançant un appel à la « solidarité européenne »

# La France cherche à convaincre ses partenaires de refuser le compromis agricole de Washington

M. Pierre Bérégovoy engagera mer-credi 25 novembre, devant l'Assemblée nale». L'opposition, qui reproche au gounationale, la responsabilité de son gouvernement sur le refus du projet d'ac-cord conclu à Washington entre les metin, sur l'attitude à adopter au Parle-Etats-Unis et la Commission européenne ment. dans le cadre du voiet agricole des négociations du GATT. Le premier ministre a décision sur l'accord agricole, que la

vernement de s'être laissé enfermer dans

M. Jacques Delors a réeffirmé que la lancé un double appel à la « solidarité Commission européenne examinera mer-

tres de la CEE. Mais il a fait état d'«importantes concessions» des Etats-Unis. Alors que des manifestations ont déjà eu lieu pendant le week-end, les syndicats agricoles français ont annoncé une « manifestation de masse » européenne avec le soutien de la plupart des organisations agricoles des Douze.



- sait figure, dans cette tourmente, d'îlot de stabilité et de sagesse, ajoute un grain de sel de taille : ■ Le premier ministre va engager la responsabilité de son peut à la fois porter un coup fatal à la ratification britannique, et
  - L'opposition hésite sur l'attitude à adopter par DANIEL CARTON
  - n Le « compromis de Luxembourg » per THIERRY BRÉHIER
  - par FRANÇOIS GROSRICHARD Le coup de grâce pages 7 à 9 et 23

## Allemagne: nouvelles violences mentrières

L'Allemagne a été le théâtre de nouvelles violences au cours du weekend. Trois immigrées tur-ques, dont une fillette de dix ans, ont trouvé la mort dans deux incendies d'origine criminelle, à Moelin, près de Hambourg. Le parquet attri-bue la responsabilité de ces incendies à des éléments d'extrême droite.

# Les grèves à Air France et à la RATP

La grève était nattement moins suivie à la RATP dans la matinée du lundi consultation des conducteurs sur un protocole d'accord avec la direction. Mels le trafic était perturbé à Air France en raison d'une grève générale contre le plan de rigueur de la direction.

Lire page 17 l'article de MARTINE LARONCHE

## Pérou : victoire électorale du parti de M. Fujimori

D'après les premières projections, le perti du président Alberto Fujimori paraît assuré d'obtenir la majorité absolue à l'Assamblée constituente, que les élec-teurs étaient appelés à dési-gner dimanche 23 novem-bre. Les principaux partis d'opposition, qui avaient proné l'abstention, n'ont guèra été suivis.

de MARCEL NIEDERGANG

# Le Japon travaillé par la réforme

venait pas à mener à bien conve-

nablement sa période de prési-dence, faute pour M. Major

d'être capable d'obtenir de ses propres troupes qu'elles ratifient

le traité de l'Union européenne;

le Danemark cherchait désespéré-

ment à se raccrocher à un train qu'il avait malencontreusement

décidé de quitter; l'Allemagne

n'hésitait plus à bousculer la soli-darité monétaire pour cause d'unification infiniment plus

coûteuse que prévu; l'Italie et l'Espagne, sur ce même dossier, ajoutaient au désordre.

Et voilà que la France, qui fai-

par sa menace de bloquer un éventuel accord au GATT, elle

faire perdre son crédit en France

à une Commission déjà mise à

mai par la campagne référen-

Lire in suite page 7

# I. - Un pouvoir muet

TOKYO

de notre envoyé spécial Qui s'est lourdement trompé

dans son appréciation de la situation économique véritable, niant jusqu'à ces jours derniers la réa-lité d'une sévère récession? Le gouvernement japonais. Qui s'est laissé abuser le plus longtemps par un discours officiel lénifiant? Les milieux d'affaires japonais. Ces réflexions désabusées, on les entend, à Tokyo, dans la bouche des analystes les plus réputés, venant de l'Université, de la presse, de la haute administration. où l'on a aussi son franc-parler. En dehors d'une poignée d'opti-

mistes, les chefs d'entreprise pensent que la reprise se fera attendre jusqu'à la fin du premier semestre 1993. Tous s'accordent pour estimer qu'elle sora lente et fragile.

Programme de relance annoncé en août enfin mis en application ou pas, les chances de voir l'économie nippone jouer les locomotives pour le reste du monde paraissent, sur place, relever de la fantaisie. La Diète ne s'est pas encore saisie de l'énorme collectif s'élevant à 10 700 milliards de yens (400 milliards de francs). Le gouvernement est incapable par lui-même de faire bouger les parlementaires. Nagata-cho (quartier de Tokyo qui a donné son nom

au monde politique) reçoit l'impulsion d'ailleurs: de la faction dominante du Parti libéral-démocrate au pouvoir. Privée par les scandales de son homme fort, M. Shin Kanemaru, la faction Takeshita a encore besoin de trois ou quatre bonnes semaines pour reprendre ses esprits, régler ses comptes internes. Son autre leader, le déjà peu disert M. Noboru Takeshita lui-même, ne prononce plus, en attendant, une seule parole d'où l'on puisse inférer la moindre instruction de gouverne-

PAUL FABRA Lire la suite page 19 et la chronique de PAUL FABRA

# Bihac en sursis

Les « casques bleus » français font face aux provocations dans le réduit bosniaque

de notre envoyé spécial

Totalement encerclée par les Serbes, une population de 215 000 personnes vit en sursis de «nettoyage ethnique» sur un territoire réduit à quelque 1 500 kilomètres carrés. Car l'opinion est, ici, quasi unanime : lorsque les forces serbes l'auront décidé, elles parviendront à prendre la poche de Bihac - cette pointe à l'extrême nord-ouest de ila Bosnie-Herzégovine, peuplée à 80 % environ de Musulmans qui résistent depuis huit mois.

Ce sursis, les Bosniagues du réduit de Bihac le doivent, jusqu'à présent, à deux éléments. D'une part, les Serbes sont actuellement lancés dans une série d'opérations en Bosnie centrale, plus au sud, autour de villes comme Travnik, Maglaj, Tuzia; d'autre part, la prése dans la région de Bihac du batail-lon français de la Force de protection des Nations unies (FOR-PRONU) apparaît aux yeux de beaucoup comme une sorte de

> YVES HELLER Lire la suite page 4

# L'ÉCONOMIE

# La nouvelle crise de l'acier

La consommation et les prix sont en baisse dans le monde entier. En Europe, où l'arrivée de produits à bon marché en provenance des pays de l'Est aggrave la situation, 50 000 emplois sont menacés. Des restructurations sont inévitables. Mardi 24 novembre, les ministres de l'industrie des Douze vont devoir trancher. (Avec nos correspondants à Bonn, Londres et

## Dossier : le commerce extérieur

La France n'a jamais cessé d'être une nation commerçante. Elle est devenue un pays exportateur, ce qui contribue à sa croissance économique. Si elle importe des machines, elle ne vend pas seulement des produits agricoles, mais ausei des automobiles et des avions...

Lire aussi les pages Actualité, Perspectives (« L'Au-triche dopée par l'Est »), Mode d'emploi, Confoncture et Opinions (« A quoi sart la Caisse des dépôts? »).

Pages 25 à 36



. ETRANGER: Alphie, 4,50 DA; Marco, 8 DH; Tunkin, 760 ra.; Alexandra, 2,50 DM; Autricin, 25 ATS; Balgiqua, 40 FB; Carada, 2,25 S CAN; Antilia-Rifunica, 9 F; Côte-d'Ivoire, 465 F CFA; Danamarit, 14 KRD; Espagna, 190 PTA; Bollogal, 450 F CFA; Saide, 15 KRS; Suissa, 1,90 PS; USA (17), 2 S; USA

# Un entretien avec Rony Brauman

« Nos sociétés balancent entre la peur et la compassion »

« A propos de la journée qui a été organisée le 20 octobre par le ministère de la santé et de l'ac-tion humanitaire et le ministère tion numanitaire et le ministere de l'éducation nationale sur la Somalia, que pansez-vous de cette forme de solidarité qui consiste à demander à des enfants, une fois dans l'année, un sac de riz?

- On retrouve là les avantages et les - On retrouve la les avantages et les inconvenients de la solidarité-spectacle. Mais avant tout, gardons à l'esprit que chaque sac de riz compte en Somalie, où la nourriture est encore trop rare, malgré les efforts de la communauté internationale. Les 8 000 tonnes collectées sont done vitales. Je crois bon, de plus, de ramener dans le domaine du quotidien du geste simple, une pré-occupation de solidarité. Mais il ne occupation de solidante. Mais a ne faut pas se masquer les aspects ambigus d'une telle opération, organisée à l'occasion de la «journée tiers-monde» des écoles et des lycées: une journée consacrée à l'étude des problèmes du tiers-monde se transforme insidieusement monde se transformé ins en une journée de célébration du don et de la charité, contribuant à enfermer un peu plus le tiers-monde dans une image d'éternel assisté. Il me semble qu'il aurait été préférable

La politique joue-t-il son rôle en organisant una journée comme celle-là?

Oui, dans une forme de subsidiarité : là où les ONG, les organisations humanitaires privées, ne peu-vent pas mobiliser ou agir, il est bon que l'Etat utilise ses moyens réga-

- Y a-t-il une cohérence dans la politique française actuelle, qui proclame à la fois le devoir et le droit d'ingérence humanitaire et qui, dans le même temps, met en œuvre ce type d'action?

Ce sont des domaines séparés. La confusion entre les notions de droit et de devoir d'ingérence est révétatrice de la confusion qui règne dans les esprits. Lorsqu'un principe moral ne s'applique qu'en fonction des circonstances ou opportunités politiques, il n'a rien à voir avec la morale, ou alors c'est une morale de tartuffe. L'ingérence entre Etats mais elle est d'ordre économique, politique, militaire, pes humanitaire ou morale. Lorsque De Gaulle prononce son fameux discours de Phnom-Penh disant que la guerre du Vietnam est scandaleuse et injuste et qu'il fant y mettre un terme, il prati-que une forme d'ingérence politique; il fait entendre la voix de la France. De même pour Mitterrand avec Sakharov et les euromissiles. Sans cette ingérence, il n'y aurait pas de vie politique internationale, juste une série de cantons suisses juxtaposés à l'échelle de la planète.

» Mais que l'on arrête d'accomsauces, y compris les plus indi-gestes : l'hospitalisation de Habache, la ralle des Maliens de Vincennes, le cynisme européen en ex-Yougosla-

» On entend que la résolution 688 du Conseil de sécurité – celle qui exigeait de Saddam Hussein qu'il laisse passer les équipes humani-laires et qu'il mette fin au massacre des Kurdes – est la résolution prin-ceps qui a introduit l'ingérence humanitaire dans les relations internationales, qu'Auschwitz et les Khmers rouges ne sont plus possi-bles aujourd'hui, qu'une conscience

médecine, diplômé en médecine tropicale, santé publique et épidémiologie. Après avoir travaillé au Bénin et à Diibouti, il entre en 1978 à Médecins sans frontières (MSF). Par la suite, ce « french doctor » effectuera de nombreuses missions pour cette organisation non gouvernementale, en particulier en Thaïlande, en Indonésie, en Ouganda, au Tchad, au Kurdistan iranien, au Salvador, en Erythrée, en Angola, etc. Il est, depuis mai 1982, président de Médecins sans frontières. En 1984, le docteur Brauman avait créé la Fondation

Rony Brauman, né an 1950 à Jérusalem, est docteur an

Libertés sans frontières, une institution dont le but était de créar un pôle d'analyse des problèmes de sous-développement en rupture avec l'approche traditionnelle tiers-mondiste. Il s'agissait également de montrer que le combat pour la promotion et la défense des droits de l'homme est indissociable de la défense de l'état de droit.

Auteur de nombreux ouvrages et articles, le docteur Brauman vient de préfacer un ouvrage, « Populations en danger-Médecins sans frontières » (collection « Pluriel-Intervention», éd. Hachettel, qui est publié à l'occasion de la première Journée internationale des populations en danger, qui aura lieu le 25 novembre. Rony Brauman remettra officiellement ce livre le 23 novembre à M. Boutros Boutros-Ghali, le 24 novembre à M. François Mitterrand et le 24 novembre à M. Jacques Delors.

fin de la guerre du Golfe.

tir du moment où elles retentissent sur la stabilité et la sécurité régio-

« La confusion

entre les notions

de droit et de devoir

d'ingérence

est révélatrice

de la confusion

qui règne

dans les esprits »

Est-ce que cela comporte suffisamment d'effets pervera pour qu'il eût mieux valu na rien faire?

planétaire est née. Ce qui était en jeu, en réalité, ce n'était pas le sauvetage des Kurdes, mais la sécurité et la stabilité régionales, menacées par l'exode massif qui a suivi l'écrasement du soulévement kurde à la fin de la suivre du Colfe motivations de ceux qui insistent pour que ce type de dispositif soit mis en place? - La communication politique à

court terme, le bénéfice immédiat que l'on peut retirer de la mise en circulation de slogans qui nous ras-surent quant à notre fermeté sur les principes. Nous nous adressons de fin de la guerre du Golfe.

\*\* La répression a suivi son cours sous les yenn des troupes alliées restèes l'arme au pied, et ce n'est qu'après que l'exode gigantesque a débordé sur les frontières voisines qu'un formidable dispositif visant à leur rapatriement a été déployé. Autrement dit, nous sommes dans un système parfaitement classique de gestion des rapports de force interétatiques, dans iequel les violations massieurs de droite de l'homme ne deviennent où elles retentissent du moment où elles retentissent. pieux mensonges, célébrons notre générosité sur un mode névrotique. - On dit beaucoup qu'il n'y a pas d'action humanitaire sans médiatisation. Faut-il en passer par-là pour arriver à faire prandre conscience de la réalité d'un problèms, d'une tragédie? Existe-t-il une médiatisation «obligatoire»?

nement, car d'une part le spectacle du don a quelque chose de profon-dément humiliant pour celui qui reçoit. Et d'autre part, il ne faut pas que l'humanitaire subisse la dicta-ture de la médiatisation. Je ne parie ture de la médiatisation. Je ne parle pas de la dictature des médias, mais de la médiatisation. Il faut éviter l'instauration d'un Audimat humanitaire, sinon c'en serait fait du principe fondamental d'universulité, de non-discrimination, qui fonde l'humanitaire. On aboutirait à une discrimination « soft » qui serait de l'opportunité médiatique. Ce serait détastreux.

- Peut-être un peu naïvement, beaucoup de gens ont cru, en 1981, quand le gauche est arrivée au pouvoir, qu'on allait révolutionner le politique de coopération, que l'aide au développement allait devenir une priorité. Avec le recul, onze ans plus tard, comment iudez-vous plus tard, comment jugez-vous cette politique de coopération?

- Comme besucoup de mes amis, je la juge assez sévèrement, parce que, pour l'essentiel, rien n'a changé: la politique de coopération continue d'être soumise à une logique clientéliste de rapports privilègés avec un certain nombre d'Etats qu'on connaît bien. Quand on parle de coopération, c'est essentiellement de coopération franco-africaine. de cooperation, c'est essentiellement de cooperation franco-africaine, pour des raisons historiques, qu'il s'agit. Cette logique de rapports d'Etat à Etat et de gouvernement à gouvernement sur un mode clienté-liste n'a aucunement été remise en cause. Lorsque Jean-Pierre Cot a voulu le faire, son destin politique a été immédiatement abrégé par le pouvoir.

» Du point de vue du cadre intel-lectuel dans lequel la coopération se développe, absolument rien n'a changé. C'est une énorme déception. On continue d'avoir une approche purement quantitative, en termes de budget, de nombre de coopérants. Comme dans d'autres domaines, la France célèbre les mérites d'une France célèbre les mérites d'une coopération que, paraît-il, tout le monde nous envie. Or je n'ai jamais vu personne envier la coopération à la française. En fait, il ne s'agit que d'accumuler le nombre de coopérants, d'additionner des chiffres qui n'ont absolument rien à voir avec la réalité de la coopération sur le terrain.

coopérants - pour ne parier que d'un domaine que je connais plus particulièrement - totalement dépourvus de moyens, littéralement lâches dans la nature, des gens extrêmement motivés, mais qui, faute d'un minimum de budget de fonctionnement, d'un minimum d'aide logistique en termes de véhicules, de moyens médicaux, d'équi-pement médical, de médicaments, en étaient pratiquement réduits à une impuissance médicale totale! Aucune importance puisque, grâce à cux, le drapeau de la France est

planté un peu partout dans le monde et que l'on peut se vanter de l'augmentation régulière du budget global de coopération. En feignant d'oublier que les budgets de coopération incluent les gardes du corps ou la sécurité rapprochée de tel ou tel chef d'Etat. On croit réver!

» Tout à cette logique du quanti-tatif, le gouvernement a beau jeu de dire qu'année après année, le budget de la coopération augmente. C'est effectivement indiscutable. Mais quel est le bénéfice qu'en tireut les populations concernées?

» Aujourd'hui, on peut démontrer que la coopération aggrave l'endette-ment des pays africains. On le sait et on s'en moque. On peut hurler jusqu'à plus soif, ça n'entre pas le moins du monde en ligne de compte. On continue à développer des périmètres irrigués, des administrations prédatrices, et à soutenir des Etats gangsters. On gonfle des frais publics dans des proportions inimaginables et on maintient par ce biais une relation de dépendance économique croissante entre ces Etats clients et la puissance tutélaire qu'est la France, Bref, il y a là un jeu néo-colonial profondément malsain.

> « La coopération aggrave l'endettement des pays africains »

p Un dernier mot sur ce qui apparaît comme étant le plus novateur dans ce domaine, le discours de La Baule du président Mitterrand (1). Dans ce discours, le président de la République appelait les Etais, les gouvernements africains à respecter les droits de l'homme et à s'ensager dans la voie de la démocratie – ce qu'évidemment, on ne peut critiquer. En revanche, s'agissant d'une prise de position – politique – du président de la République française, on s'attendait à ce qu'êle s'appuie sur des moyens.

moyens.

» Après ce discours, on a vu
naître un certain nombre de confèrences nationales, c'est-à-dire des
ébauches de contre-pouvoirs destinés
à se substituer aux pouvoirs non
démocratiques existants et à établir
d'abord une Constituante, puis une
Constitution, puis des régimes avec
un Parlement, des élections libres,
etc. Or tout ce mouvement démocratique des conférences nationales a cratique des conférences nationales a souvent été soit durement réprimé, soit, lorsqu'il a pris plus ou moins le pouvoir, mis au pas par les mili-taires (comme au Togo, au Congo ou au Zaïre pays, dans lesquels la France a, paraît-il, des intérêts parti-culiers). Face à cela, la France n'a

» Tout s'est door passé comme si l'on avait encourage des gens à se soulever en leur disant clairement : «La France soutient la démocratie. donc les mouvements démocratiques », et qu'on les avait ensuite abandonnés. Peut-être n'avait-on pas les moyens de les aider davantage. Mais alors, je crois qu'il aurait été préférable de manifester une certaine prudence sans exposer inutilement des personnes qui croyaient naïvement qu'elles allaient être sou-tenues pur la France.

» Au contraire, on dit au pouvoir en place : « Ne vous inquiètez pas. Pour nous, ce qui comple, c'est que les choses soient stables, que nos rela-tions privilégiées soient maintenues, etc.» Je me rappelle avoir écrit, préetc.» Je me rappelle avoir écrit, pré-cisément à propos de l'humanitaire d'Etat et de l'ingérence, un article intitulé « La morale est-elle soluble dans la politique? » J'y répondais par la négative, disant que la morale entretient des rapports tendus avec la politique, qu'elle ne peut s'accom-moder de la part d'arbitraire et de violence qui caractérise l'exercice du pouvoir politique, aussi démocrati-que soit-il, et que l'Histoire montre que lorsque le pouvoir prétend incarner la vertu, c'est la tyrannie qui s'installe. Je le crois toujours, mais j'étais à côté du problème. Je vois aujourd'hui que la politique est soluble dans une forme de mora-lisme – lointain produit de dégrada-tion de la morale – qui, voyez l'exnisme – loiniain produit de degrada-tion de la morale – qui, voyez l'ex-Yougoslavie, se résume à quelques leçons, assorties de charitables envois : «Il ne faut pas faire d'inno-centes victimes, il n'est pas blen de bombarder les civils», et on fait par-tir le convoi humanitaire suivant.

- Comment analysez-vous le geste du président Mitterrand lorsqu'il s'est rendu à Serajavo? - Au départ, c'est quelque chose de très fort et, à l'arrivée, quelque chose de très vain. Au départ, quelque chose de très fort parce que c'est un président de la République - cette République qui s'estime porteuse d'une mission particulière au regard du monde, la défense des droits de l'homme et de leur universalité - oni va rendre viette à un

droits de l'homme et de leur univer-salité – qui va rendre visite à un autre président de la République. Au retour, que reste-t-il de ce voyage? La réouverture de l'aéro-port de Sarajevo. Comme si, en arri-vant, M. Mitterrand était président de la République française et, en partant, président de la Croix-Rouge. Il y a là un affaiblissement énorme du politique qui ne peut plus faire autre chose que composer avec le mal absolu. On se contente de demander une sorte de délai de de demander une sorte de délai de grâce aux bourreaux. On sait que les milices et l'armée serbes vont purifier, vont vider les villages, et on leur demande simplement de nous autoriser à garnir quelques garde-manger, quelques armoires à phar-macie pour que la migraine ou la faim qui tehaille puissent être gué-ries avant l'exécution. Je trouve qu'il y a là une sorte de trahison à la fois de l'humanitaire et de la politique.

n On évacue ses responsabilités devant l'émergence d'un nouveau Reich en Europe en se retranchant derrière des considérations sur la complexité. Résultat, on ne fait rien. Le problème des secours est, à mon avis, le vrai-faux problème en You-poslavie. Il ne se pose que percegoslavie. Il ne se pose que parce qu'on a renonce à tout le reste, qu'on a renonce a tout le reste, parce qu'on n'a même pas tenté d'enrayer le processus de purification ethnique. La France est même allée jusqu'à lever toute incertitude sur ses intentions en annonçant qu'elle n'interviendrait en aucun cas. Devant ce crime contre l'humanité qui et permété an alles seme de Devant ce crime contre l'humanité qui est perpétré en plein cœur de l'Europe, non seulement on oublie les pieuses considérations sur le nouvei ordre mondial d'où devait être bennie la possibilité de la barbarie, non seulement il n'est plus question d'ingérence sous quelque forme que ce soit, mais en plus on se prive de la possibilité même de peser par la dissussibilité de la barbarie.

» On nous a tant dit que la dis-

sussion consistait à moutrer sa force et sa résolution pour éviter d'avoir à s'en servir que nous avions fini par le croire! Voilà une illusion de plus qui s'envole. En tout état de cause le message que l'Europe a adresse aux futurs caudillos, aux candidats dictateurs en Europe ex-communist est clair: « Massacrez! Déportez! Purifiez! Nous ferons courtoisement état de notre désapprobation de fond. Mais, de grâce, laissez passer nos convois humanitaires.»

» L'Europe, qui s'est construite sur la répudiation de la conquête territoriale et de l'hégémonie raciale, se contente aujourd'hui d'en humaniser vaguement le processus. C'est consternant. Qu'allons-nous faire lorsque le Kosovo, lassé de miser sur la résistance passive, va s'embra-ser? Combien de camps, de villages dévastés, de charniers supplémen-taires va-t-il falloir pour que l'Eu-rope se souvienne qu'un taux de croissance ne peut se substituer à une exigence de dignité. J'en suis d'autant plus consterné que c'est désormais l'humanitaire qui est le ment, le nouveau masque de l'esprit de Munich.

« L'Europe, qui s'est construite sur la répudiation de la conquête territoriale et de l'hégémonie raciale, se contente aujourd'hui d'en humaniser vaguement le processus »

Comment analysez-vous la crise que traverse actuellement la société française?

ARCE

. - - //1/34/4965 4

- 10 6.00

ere unerstagt fin Si china

eries e manage estámble

iris Files

المنافعة عامانات وأن سيدهوا

Marie Marie

19 19

. . . . jone sand

FIELD MICE

1. 314

- Ce qui me frappe, c'est le recul
de la politique dans les sociétés
développées, industrielles. Il n'y a
plus d'instances de médiation entre
l'individu et le monde, ce qui fait
que chacun oscille entre la sphère
des intérêts privés, domestiques, et
celle abstraite de la planète des celle, abstraite, de la planète des droits de l'homme. Le politique, qui permet de tracer la ligne de partage permet de tracer la ligne de partage entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, a'efface au profit d'une vision morale qui, elle, sépare sur un mode platonique le bien et le mal. Résultat : nos sociétés balancent entre la peur et la compassion. Une compassion que l'on éprouve indistinctement pour les enfants qui souffrent, les chômears, les bébés-phoques, les Yougoslaves. Mais une compassion à laquelle fait écho est autre sentiment qui est la peur, ou plutôt, comme le disait Wim Wenplutôt, comme le disait Wim Wen-ders « la peur de la peur »: tonte modification du statu quo est vue sous l'angle de la menace potentielle

» Transformations politiques, évo-iutions démographiques, industriali-sation, tout nous renvoie désormais à la peur d'un danger potentiel : menace de déferiante des réfugiés de PEst, de submersion par l'immigra-tion du Sud, de destruction de la vie par le rayonnement cosmique, etc. Nous craignons d'avoir peur pour de bon un jour, tout comme nous craignons, à cause sans doute des enteurs du passé, toute forme d'en-gagement autre que celui en faveur des droits de l'homme. Il me semble urgent de sortir de cette vision pure-ment émotionnelle, faite exclusivement de terreur et de Charité, pour renouer avec la politique comme espace de délibération et d'initiatives publiques. Faute de quoi, la porte serait grande ouverte à toutes les démagogies, plus apres que les démocraties à jouer sur le registre émotionnel. »

> Propos recueillis per FRANCK NOUCHI

(1) Dans ce discours prononcé le 20 juin 1990 à l'ouverture du seizième sommes franço-africain, M. Mitterrand avait annoncé que l'octroi d'une aide aux pays africains scrait liée aux efforts de

# Le Monde

Edité par la SARL Le Monde Comité de direction : Jacques Lesoume, gérant directeur de la publication Bruno Frappat directeur de la rédaction Jacques Guliu directeur de la réstrict Manuel Luchert sucrétaire général

Rédacteurs en chef : de la rédaction)

Yves Agnès Jacques Amelric Thomas Ferencal Philippe Herreman acques-François Simon

Anciens directeurs :

RÉDACTION ET SIÈCE SOCIAL:
15, RUE FALGUIÈRE
75501 PARIS CEDEX 15
Tel: (1) 40-65-25-25
Télécopreur 40-65-25-99
ADMINISTRATION:
1, PLACE HUBERT-BEUVE-MERY
94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX
Tel: (1) 40-65-25-25
Telécopreur: 49-60-30-10

cette inflation de droit a pour effet paradoxal d'affaiblir le droit humanitaire existant au lieu de le renfor-

- Non, c'était indispensable. Ce que je critique, ce n'est pas l'action elle-même, c'est la signification et la portée qu'on lui donne. Lorsque le pyromane se fait pompier, on peut se féliciter qu'il sit éteint le feu mais on ne peut oublier qu'il l'a égale-ment allumé. ment aliumé.

Vous venez d'axpliquer que l'on confond deux notions : le droit d'ingérence et le devoir d'ingérence. En appeler au devoir d'ingérence, n'est-ce pas pourtant introduire l'éthique dans le jeu des relations internationales?

- Je ne le crois pas. Il y a, dans l'arsenal juridique international, des dispositions qui concernent la pro-tection des personnes civiles dans les situations de guerre. Je pense en particulier aux Conventions de Genève et à la Convention contre le Genève et à la Convention contre le génocide, qui ont, par définition, une valeur contraignante. Elles ont été signées par les États un à un, et non pas adoptées à mains levées dans le cadre onusien, sous le coup des circonstances du moment. Mais elles sont systématiquement oubliées au profit de ces résolutions ad hoc, dont on célèbre la valeur morale et juridique – comme ces résolutions sur le droit d'assistance et les comdons humanitaires. N'avant aucune valeur contraignante, leur principal valeur contraignante, leur principal effet est de mettre en sommeil les conventions qui, elles, ont une valeur contraignante. Un droit laissé

- Mais alors, quelles sont les

en sommeil, on le sait, c'est un droit

qui s'étiole. Cette surabondance,

# Trois morts lors de nouveaux incidents vraisemblablement provoqués par l'extrême droite

Deux femmes et une fillette turques sont mortes dans la nuit du dimanche 22 au lundi 23 novembre dans l'incendic de leur maison à Moella, près de Hambourg, vraisemblablement provoqué par des extrémistes de droite, selon le parquet. Deux incendies se sont déclarés dans la nuit à quarante minutes d'intervalle, dans deux maisons habitées par des immigrés tures. Le parquet a indiqué qu'une enquête pour meurtre allait être ouverte; outre les trois victimes, neuf per-sonnes ont été blessées. « Nous partons du principe qu'il s'agit de meurres commis par des racistes», a déclaré le substitut du procureur de Lübeck, Guenther Moeller. Des appels téléphoniques revendiquant les incendies auprès de la police étaient ponctués de « Heil Hitler! »

Comme tous les week-ends depuis que des groupes néo-nazis ont attaqué, en août, des foyers de demandeurs d'asile à Rostock, l'Allemagne a connu samedi et dimanche son lot d'incidents et de violences, notamment à Berlin et à Erfurt. A Berlin, un jeune homme de vingt-sept ans est mort, tué à coups de coutezu, après des affron-tements avec une bande de néo-nazis alors qu'il se trouvait en com-pagnie de deux amis; ceux-ci ont été grièvement blessés.

#### Skinheads meartriers

A Erfurt (Thuringe), une trentaine de gauchistes masqués ont attaqué un restaurant, s'en sont pris aux clients et ont détruit le mobilier; le restaurant était un lieu de rencontre connu de néo-nazis. A de rencontre connu de neo-nazas. A Rostock, la police a arrêté onze personnes qui frappaient des piétons. A Schöningen, dans le Brandebourg, des agresseurs ont mis le feu à un foyer de réfugiés, mais les résidents ont réussi à étoindre le feu eux-mêmes. L'incident le plus hersible para deute a cu lieu à horrible, sans doute, a eu lieu à Wuppertal, dans l'ouest de l'Alle-

magne, le 13 novembre, mais n'a été porté à la connaissance du public que dimanche, après avoir été révélé par la radio israélienne : la police allemande a confirmé que deux skinheads avaient battu jusqu'à l'inconscience, puis arrosé de schnaps, avant d'y mettre le feu, un homme de cinquante-trois ans qu'ils soupconnaient d'être juif, dans un restaurant de la ville.

L'homme, un représentant de commerce, avait insulté les deux skinheads, les traitant notamment de « sales nazis ». Le patron de l'établissement serait alors inter-venu en affirmant que l'homme e était un juife, provoquant la réaction des deux skinheads qui se sont achamés sur leur victime à coups de pied avant de la brûler ils ont ensuite transporté le cada-vre jusqu'aux Pays-Bas, où il a été retrouvé. Les deux jeunes gens, ainsi que le restaurateur, ont avous leur crime et ont été écroués.

## AUTRICHE

# L'opposition nationaliste lance une consultation populaire sur l'immigration

de notre correspondente

Le Parti de la droite nationaliste (FPOe) de l'opposition autri-chienne a décidé de lancer une « initiative populaire» pour sollici-ter l'appui des électeurs à ses revendications sur l'arrêt de l'immigration, notamment en provenance de l'Europe de l'Est, et une réglementation plus rigoureuse du séjour des étrangers en Autriche.

La date de cette consultation populaire l'éstable de démocratie directe prévu par la Constitution, n'est pas encore fixed mais, selon M. Joers Haider, leader du FPOe et auteur de cette initiative. elle devrait avoir lieu fin janvier. Si, en une semaine, l'initiative recueille cent mille signatures, le donné sa position minoritaire-(33 pour « mettre fin à la vision d'une

Carrier - service

10000

1 (E)

in the second section of the second

1 - 2 - 10 - 2 M

députés) au Parlement, le FPOe n'a aucune chance de faire aboutir ses

Les partis gouvernementaux, sociaux-démocrates et conserva-teurs, et le mouvement écologique des Verts, ont unanimement rejeté l'idée d'une consultation populaire sur l'immigration qui risque, à leur avis, de radicaliser les positions et de « susciter émotions et angoisses sans contribuer à la solution des problèmes», selon le ministre de l'Intérieur, M. Franz Locschnak.

#### " "Un" extelogue: de neuf points

Pour le populiste derg Haider, qui a bien pris acte des sondages selon lesquels un Autrichien sur deux est préoccupé depuis cet été par l'afflux massif d'étrangers, il faut agir pour « assurer les Autridans les six mois. Cependant, étant chiens de leur droit à la patrie » et

des étrangers aux élections géné-

Plus d'un demi-million d'étranété considérablement durcie. L'Autriche a accepté en 1991 plus de 2 300 demandes d'asile et héberge actuellement quelque 50 000 réfugiés de l'ex-Yougoslavie.

WALTRAUD BARYLI

société multiculturelle en Autriche». Le catalogue de neuf points pré-

senté par le FPOe demande l'introduction dans la Constitution d'un article précisant que «l'Autriche n'est pas un pays d'immigration », l'arrêt de l'immigration en attendant une offre suffisante de logements et d'emplois, l'obligation pour tout étranger de porter une carte d'identité sur lui à son lieu de travail (pour combattre le travail au noir) et la limitation à 30 % du taux d'enfants non-germanophones dans les écoles primaires et professionnelles. La droite souhaite également des unités spéciales pour assurer une meilleure grotes tion des frontières et se prononce

fermement contre le droit de vote

million de signatures. Le FPOe espère ainsi améliorer son score électoral de 1990 (16,6 %). Selon l'Institut Gallup, 43 % des Autrichiens sont opposés à l'initiative du FPOc, 28 % la soutiennent et 29 % sont indécis. Mais un total de 76 % des électeurs souhaite un arrêt immédiat de l'afflux d'étran-

gers sont enregistrés en Autriche (7,8 millions d'habitants) et la législation sur l'immigration a déjà

GRANDE-BRETAGNE: l'incendie de la demeure royale

# Le financement des réparations du château de Windsor suscite une polémique

L'émotion suscitée par l'incendie du château royal de Windsor n'a pas empêché une polémique d'éclater, dimanche 22 novembre, autour du coût des réparations, qui pourrait atteindre 1 milliard de francs. Plusieurs journaux posent en effet ouvertement la question de l'opportunité de faire payer au contribuable la note des travaux pour la résidence d'une souveraine qui, elle, ne pale pas d'impôts. Le système de protection des domaines royaux soulève également des questions. LONDRES

de notre envoyé spécial

La foule n'était guère plus nombreuse que n'importe quel dimanche pluvieux, ce dimanche 22 novembre pour tenter d'apercevoir les traces du désastre survenu deux les traces lésastre survenu deux jours plus tôt. Vendredi, on pouvait encore voir les flammes depuis l'autoroute M4 et l'aéroport de Heathruw. Mais dès samedi soir il ne restait plus qu'une odeur de cendres mouillées.

Les journaux populaires et même les quotidiens, ordinairement plus les quotidiens, ordinairement plus flegmatiques, se sont embraés. Rien, il est vrai, n'aura manqué pour faire de l'incendie de Windsor un fevilleton fourni. Ni le garde si bien dressé à ne pas bouger qu'il reste de marbre, en faction devant le patais qui brûle, ni le due d'York, seul membre de la famille présent au départ du drame et qui, « spontanément », participe à la chaîne organisée pour sauver les trésors menanisée pour sauver les trésors mena-cés, ni le restaurateur à l'œuvre dans la salle de banquet, qui se serait brûlé les mains en se portant au secques des mêmes trésors royaux.

Ce cas douloureux mis à part, il semble qu'il n'y ait pas cu de blessés dans ce qui passe déjà pour l'incendie du siècle. Reste à évaluer les pertes matérielles dans ce qui est, en parlant vite, une sorte d'équivalent Mersailles, On mesure d'ailleurs les craintes qu'ont pu ressentir les défenseurs du patrimoine anglais si l'on se rappelle l'impact de l'attentat commis dans le château français par

# Une facture difficile

Toute une série de questions sont d'ores et déjà formulées concernant les œuvres d'art. Les perses semblent extrêmement limitées. On évoque principalement un tableau de Wil-liam Beechey représentant George III à cheval, mais l'immense tapis d'Agra du salon Waterloo aurait pu être déménage par «quarante-deux voldats». De même, aucune confi-dence ne fait état de la disparition d'un Van Dyck, d'un Rubens ni d'un Van Dyck, d'un Rubels ni d'un Canaletto, pour ne citer que quelques-uns des préférés royaux. Mais si l'on ne déplore la disparition d'aucune œuvre majeure, les struc-tures mêmes du bâtiment, dont cer-taines remontent au douzième siècle, d'immenses morceaux de bravoure de la décession, et probablement de la décoration, et probablement un nombre non négligeable de pièces qui, sans avoir une valeur considéra-

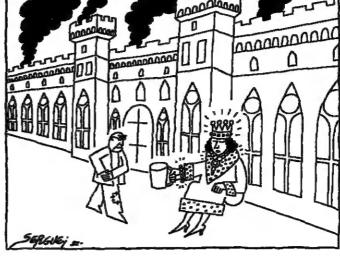

ble, feraient la fierté de nombre de musées et la fortune des antiquaires auraient disparu.

Première évaluation des dégâts : de 50 à 60 millions de livres ; mais, dimanche soir, les experts faisaient d'ores et déjà état de 100 millions de livres. Impossible à Windsor même d'obtenir le moindre rensei-gnement. Le château est totalement fermé aux curieux et la presse est renvoyée aux services du palais de Buckingham, où les informations restent là aussi extremement vagues ou imprécises. Selon un porte-parole de la famille royale, le feu aurait principalement touché la chapelle privée - où l'incendie a pu s'être déclaré, - les cabinets de dessin vert, gris et pourpre, la salle à manger d'Etat, la tour Chester, la salle Waterloo et le hall Saint-George, où sont habituellement accueillis les chefs d'Etat.

Reste que nombre d'éléments peuvent surprendre. Pour les Britanniques eux-mêmes, qui auront à payer les travaux, puisqu'il s'agit d'une des trois résidences royales que l'Etat met à la disposition de la reine (avec Buckingham et Holyrood House), la facture sera difficile à digérer s'il s'avère que les trésors gérés par des serviteurs royaux échappaient à toute forme de surveillance sérieuse par les autorités chargées du patrimoine national. Ainsi, malgré l'extrême vulnémbilité Ainsi, malgré l'extrême vulnérabilité de Windsor, château qui compte plus de mille pièces, fait d'ajouts successifs et complexes, aucun système de sécurité normal - aucur teme de securite normai – aucun
n'avait été instailé, la raison pouvant
en être qu'il aurait conduit à altérer
l'intégrité historique du monument.
De même, les pompiers ne disposaient ni des plans ni de l'expérience
nécessaires pour intervenir sur un
sinistre qui aura concerné une étendue de 300 mètres sur 50. La dernième inspection détaillée des struenière inspection détaillée des struc-tures du château remonte au début du siècle, avant la première guerre mondiale, et, si détaillée qu'elle ait été, elle ne concerna pas la totalité

Aussi ne s'étonnera-t-on pas qu'aux affirmations des représentants de Buckingham expliquant que l'essentiel des œuvres a pu être déménagé avant d'être menacé par le seu réponde l'extrême inquiétude des spécialistes et des archéologues, sceptiques quant à l'exactitude de l'inventaire royal. Il faut d'ailleurs souligner que, si l'incendie semble être dù à un arc électrique utilisé justement pour des travaux de restauration, c'est grâce à ces mêmes travaux que nombre des œuvres se trouvaient soit stockées dans d'autres parties de Windsor, soit déjà embalices et prêtes pour d'éventuels déménagements... L'embarras des responsables du patrimoine anglais. qu'ils aient en charge le National Heritage ou la gestion des biens royaux, est d'autant plus grand que ces derniers n'étaient pas assurés comme ne le sont pas les œuvres du Louvre, per exemple. Les collections de la reine appartiennent bien à l'Etat, mais la reine ou ses services les gèrent comme des biens familiaux et ne les montrent donc qu'à

FRÉDÉRIC EDELMANN

## RÉPUBLIQUE D'IRLANDE Le livre de Madonna interdit

Sex, le sulfureux livre de photos de la chanteuse Madonna, a été interdit en République d'Irlande un mois après y avoir été

La commission de censure. présidée par un juge, a rendu son verdict vendredi 20 novembre et décidé que les librairies ne devraient plus présenter le livre à la vente. La décision n'a guère ému les libraires irlandais, qui avaient déjà eu du mal à écouler ieurs stocks : après un succès de curiosité les premiers jours, les ventes de Sex stagnaien désespérément. - (UPI, Reuter.)

# HONGRIE

# Controverse autour du lancement d'une télévision par satellite

Depuis le 11 octobre, Hunga-ria Televizio diffuse des émissions à l'intention des Hongrois de l'étranger. Un projet préparé en catimini et critiqué par l'op-

BUDAPEST

de notre correspondent

L'opération est pour le moins étrange : alors que la classe politique hongroise est enlisée, depuis le changement de régime, dans un débat sans fin sur l'avenir des médias du service public et que le paysage audiovisuel est gelé depuis trois ans par un moratoire sur les fréquences, le gouvernement conservateur vient de mettre sur orbite la première chaîne de télévision magyare par satellite.

Baptisée Hungaria Televizio. cette chaine, qui diffuse trois heures d'emissions « expérimentales » quotidiennes depuis le 11 octobre, est officiellement destinée aux minorités hongroises de l'étranger, dont le sort, notamment en Voivodine (Serbie), en Roumanie et en Slovaquie, provoque des tensions entre le gouvernement de Budapest et les pays voisins.

L'objectif de cette chaîne est de a préserver l'identité des llongrois en Europe, de Stockholm à Buca-rest », affirme M. Tamas Katona, le secrétaire d'Etat chargé des médias. « Cette chaîne sera à l'abri de l'In-fluence des partis politiques et ses programmes seront exempts de toute truce de nationalisme », sou-liene-t-il.

Hungaria Televizio est curieuse-ment définie comme une chaîne qui n'est «ni commerciale ni de serrice public». Or l'Etat paie les 3,5 millions d'écus de location d'un canal sur le satellite Eutelsat 253 et va demander au Parlement de débloquer 2 milliards de forints pour l'opération. En outre, les dix-

tion sont directement nommés par le pouvoir. Le gouvernement, frustre de ne pas avoir pu obtenir la démission des présidents de la radio et du la télévision accusés de partialité, est aujourd'hui soupconné de vouloir contourner cet obstacle en créant sa propre

#### « Troisième télé d'Etat »

L'opposition, prise de court par le lancement de cette télévision dont la préparation s'est faite dans la plus grande discrétion, se sent piégée. Juridiquement, cette chaîne ne viole pas le moratoire car ce dernier ne s'applique qu'aux fré-quences hertziennes. Politiquement, le tour est bien joué car personne n'ose trop critiquer un projet qui a pour vocation d'aider les minorités magyares hors des fron-tières. Un sujet sacro-saint.

Pour éviter d'alimenter les controverses, les émissions diffu-sées par satellite font, pour l'instant, l'impasse sur l'information. « Je suis un cinéaste et pas un come Je suis un cinéaste et pas un com-missaire politique», insiste M. Andras Peterify, le directeur de la société MOVI qui réalise les pro-grammes d'Hungaria Televizio. Un fait troublant demeure: pour rece-voir cette chaîne, il faut être relayé à un réseau câbié ou posséder une antenne parabolique. Combien de Magyars hors des frontières sont Magyars hors des frontières sont équipés de la sorte? « Aucune idée », répond M. Tamas Katona. Or la Hongrie est fortement câblée avec 800 000 foyers raccordés à un réseau. Le public potentiel, contrai-rement aux informations officielles, semble done se trouver davantag à l'intérieur des frontières qu'à l'extérieur.

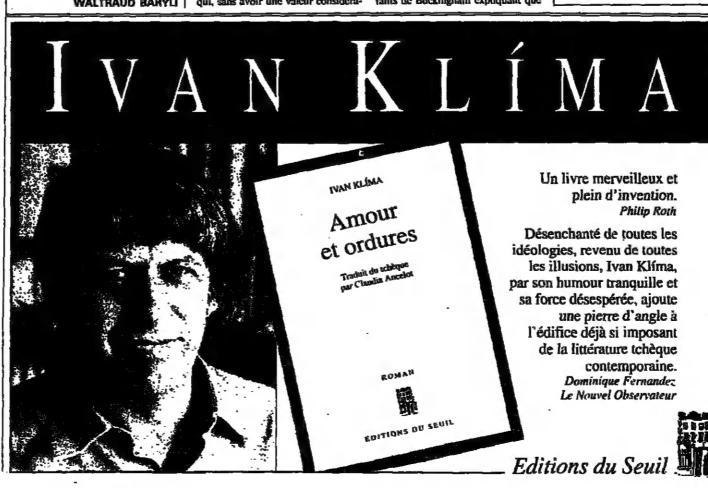

# Le recours aux prises d'otages devient systématique

MOSCOU

de notre correspondant

Tadjikistan, Abkhazie, Karabakh, Ossetie du Nord et du Sud : les conflits ethniques et les guerres civiles qui se multiplient aux confins de l'ex-URSS ont au moins un point commun: la pratique de la prise d'otages y est à peu près systématique. Selon des responsa-bles du Comité international de la Croix-Rouge, qui ont une longue expérience des conflits du tiers-monde, jamais encore, à l'époque contemporaine, on n'avait en recours à ce procédé à une telle échelle.

Tenter de mettre un frein à cette sinistre habitude est l'un des objec-tifs prioritaires du CICR, mais l'entreprise est d'autant plus délicate qu'il est très difficile de «savoir» et donc d'intervenir : tel responsable abkhaze affirmera un jour que son camp ne détient aucun otage avant d'annoncer négligemment le lende-main qu'il vient de procéder à un échange avec l'adversaire...

Certains des belligérants eux-mêmes semblent pouriant désireux de trouver une solution : ainsi une rencontre entre responsables d'Azer-baldjan et d'Arménie a-t-elle eu lieu jeudi 12 novembre à la frontière entre les deux pays, entre Idjevan et Kazakh, sous les auspices de repré-sentants du CICR. De part et d'autre, on semble d'accord pour décla-rer inadmissible et interdite la prise d'otages, mais il reste à passer à l'acte. Une nouvelle rencontre devrait avoir lieu sous peu, toujours sous l'égide du CICR. Outre les Azéria détenus en Arménie et les Arméniens détenus en Azerbaïo ce sont surtout les otages azéris

détenus au Haut-Karabakh sous contrôle arménien qui posent pro-blème, car les responsables de Bakou ne veulent pas négocier avec les dirigeants d'un territoire qu'ils

Pour compliquer les choses, les ptages sont souvent détenus par des otages sont souvent detenus par des factions, voire des familles, qui échappent à l'autorité du pouvoir central, et ils sont souvent pris pour leur valeur vénale, celle de la ran-çon qu'on peut espérer obtenir et qui varie selon les individus, lenr

Le CICR, qui, en plus de son implication au Tadjikistan, a déjà fort à faire avec les conflits du Caucase, qu'ils soient «anciens», comme le Karabakh, ou relative-ment récents (Abkhazie, Ossétie du Sud), va également devoir se préoc-cuper du plus récent d'entre eux : celui qui a opposé les Ossètes aux Ingouches, et a lui aussi suscité une ample moisson d'otages. Des hommes, mais aussi des femmes et des enfants, victimes dans certains

Selon des sources officielles ossètes citées par l'agence Interfax, les Ossètes avaient libéré au 19 novembre 1 248 otages, les Ingouches 542. Mais, trois semaines après les combats, il reste encore de nombreux otages de part et d'autre (75 côté ossète, 58 côté ingouche, à en croire l'administration russe de l'état d'urgence, qui, samedi, a exige leur libération sans conditions sous quarante-huit heures). Les Ingouches affirment, eux, que les Ossètes détiennent encore plusieurs centaines d'otages et ne les libèrent qu'un à un.

JAN KRAUZE

Malgré la réunion du Parlement

# Les combats et les massacres continuent au Tadjikistan

Le Parlement du Tadjikistan a ouvert une enquête sur un massacre qui aurait été perpétre par des éléments pro-communistes dans un camp de réfugiés proche de la frontière avec l'Afghanistan, a indiqué dimanche 22 novembre un respon-

Scion le représentant sur place du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, M. Geldolph Evers, des milliers de réfugiés sont

u LITUANIE : résultats définitifs des élections législatives. - Le Parlement lituanien doit se réunir mereredi 25 novembre, après l'annonce, dimanche, des résultats définitifs des élections : le Parti démocratique du travail (PDLT) de l'ex-dirigeant communiste réformateur Algirdas Brazauskas a finalement remporté 73 des 141 sièges du Parlement. Ce score, inférieur à ce qui fut annoncé, lui assure encore la majorité absolue, devant le Sajudis du président battu Landsbergis, qui obtient 30 sièges.

bloqués à cette frontière après avoir fui la région de Chartouz, où aurait été perpétré le massacre le 12 novembre dernier. L'agence russe Nega avait rapporte samedi que quelque huit cents personnes avaient été « tuées ou blessées » dans l'attaque par des unités bien armées d'un camp, à Chartouz, qui abritait des réfugiés de la région de Kourgane-Tioubé, prise par les pro-communistes. Ces forces ont d'ailleurs poursulvi dimanche leur pression, en attaquant la ville de lavan, à 35 kilomètres de la capitale Dou-chanbé, un des derniers bastions des e islamo-democrates ». - (AFP. Reu

a RUSSIE : arrivée des premiers volontaires du Peace Corps. - Le premier contingent de volontaires du Peace Corps américain est arrivé samedi 21 novembre en Russie : il s'agit d'une centaine de gestionnaires qui doivent commencer leur séjour par des cours de russe pendant trois mois à Saratov et à Vladivostok. - (UPL)

RFI à Paris, LA RADIO MONDIALE écoutez-la plutôt écoutez-la plutôt deux fois qu'une.

SUR 89 FM. IE TOUR DU MONDE EN 24 HEURES AVEC LE SERVICE MONDIALEN FRANÇAIS. SUR 738 OM. L'AFRIQUE DE 5 H A 9 H AVEC RFF PLUS AFRIQUE ET LE MONDE EN VERSION ORIGINALE AVEC NOS EMISSIONS EN 14 LANGUES DE 12 H 30 A 3 H. POUR RECEVOIR LA GRILLE COMPLÈTE DE NOS

PROGRAMMES: 44 30 89 69.

# **BOSNIE-HERZÉGOVINE**

# Bihac en sursis

Elle apparaît comme une dissuasion face à des Serbes qui ne pourront jamais justifier la conquête d'une zone ethniquement homogène, où ils ne représentent qu'une infime minorité de la population.

Pour le moment, occupées ailleurs, les troupes serbes « laissent mijoter la poche », selon l'expression d'un responsable d'une organisation humanitaire. Elles se contentent d'une politique de harcèlement, de ce qu'un observateur étranger appelle un « terrorisme militaire qui vise à effrayer la population et à l'obliger à fuir » en bombardant régulièrement les régions sud de la poche, à commencer par les environs de la ville de Bihac, dont les 60 000 habitants sont pris en otage

Pourvus d'une artillerie et d'une arme blindée dont les Bosniaques sont démunis, les Serbes du général Ratko Miadic sont en position de supériorité face à des Musulmans – et à une minorité de Croates – qui, s'ils ont le bénéfice du nombre, sont extrêmement mai équipés. Selon les estimations d'observateurs occidentaux, les Bosniaques ne peuvent compter que sur quelques mortiers et un nombre très réduit de chars pris à l'adversaire qui, endommagés, ne servent qu'en position fixe.

En ce qui concerne les armes légères, ces mêmes estimations font état d'un fusil d'assaut kalachnikov pour deux ou trois hommes. Quant aux effectifs, ils sont difficiles à évaluer, les chiffres allant de dix à vingt mille combattants, dont la moitié sculement seraient réellement opérationnelles. En face, au sud de la rivière Una, les Serbes n'ont pas - pour l'instant - les effectifs suffisants pour lancer une attaque d'infanterie et, surtout, occuper le terrain.

Ce sursis, les Bosniagues l'ont mis à profit pour consolider quelque peu leurs positions, allant jusquatre kilomètres au sud-est de Bihac, Mais ce succès relatif n'a été obtenu qu'au prix de lourdes pertes en vies humaines. De plus, il une semaine, une seconde tentative menée dans cette même zone pour élargir la poche et mettre Bihac à l'abri des canons serbes à échoué. Bilan : la ville est toujours autant bombardée, et les Bosniaques ont enregistré cent cinquante morts au moins dans leurs rangs en une scule attaque, chiffre extrêmement élevé compte tenu des effectifs engagés.

#### Trafics en tout genre

Cette consolidation ne peut être que limitée, étant donné la posi-tion de la poche. Il s'agit, en effet, d'un triangle dont la base, au sud, donne sur les régions bosniaques tenues par les forces serbes, tandis que les deux côtés, à l'est et à l'ouest, sont au contact de la Krajina de Croatie, territoire occupé par les Serbes lors de la guerre serbo-croate. Les Bosniaques de Bihac assurent, néanmoins, que de l'armement leur parvient par voie de terre depuis la Croatie.

En outre, de petits terrains d'aviation ont été créés, qui permettent l'acheminement d'armes. grace à la rotation de nuit de quelques avions légers, toujours à partir d'une Croatie apparemment consciente de l'intérêt, pour elle, de maintenir cette épine dans le dispositif serbe. Enfin, une partie de l'armement bosniaque vient. selon tous les témoignages, du trafic qui s'est instauré entre la poche et la Krajina voisine.

Car, en ces temps d'incertitude, le réduit de Bihac vit à l'heure des intrigues, des divisions, des luttes intestines mais, surtout, du marché noir et des trafics en tout genre. C'est que, encerclée aujourd'hui, la région de Bihac était, hier, une plaque tournante industrialo-commerciale prospère, essentiellement tournée vers le nord et Zagreb, son centre de gravité. Entre ces deux pôles - croate et bosniaque, - il y a une Krajina pauvre qui ne vivait que par eux.

Occupée par les Serbes, cette Krajina fait partie du dispositif d'encerclement de Bihac; démunie, elle a cependant continué à entretenir des liens - de façon à peine cachée - avec la poche. Des cigarettes aux armes, le marché noir est floristant entre les deux régions. Des Serbes de Krajina passent, le plus naturellement du monde, les barrages musulmans pour aller faire leurs courses à Velika-Kladusa, ville frontière bosniaque. Dans l'autre sens, la « légèreté » des

et souvent redoutables check points installés ailleurs par les Serbes. Le trafic a atteint de telles proportions qu'un officier serbe stationné en Krajina s'est même retrouvé en prison à Belgrade, pour avoir tenté de revendre douze obusiers de 155 mm aux forces Bosniagues.

Principale bénéficiaire de ces pratiques, la pointe nord de la poche (la région de Velika-Kladusa) vit, en outre, dans le calme Toutes raisons pour créer un fossé avec le Sud et la ville de Bihac, à quelques kilomètres de laquelle passe la ligne de front. Noyée dans le brouillard, exposée aux canons serbes, soumise à de draconiennes restrictions d'électricité, la ville vit à peine. Encore, a-t-elle un sort meilleur que Bosanska-Krupa, autre localité du Sud, située, elle, exactement sur la ligne de front.

#### **Ouerelles** entre clochers bosniaques

A cette division Nord-Sud, à ce «chacun pour soi», viennent s'ajouter dissensions internes et uttes pour le pouvoir. Les Bosnia-

scène politique locale, laquelle est

dominée par trois personnages : un

Le soldat, c'est Ramiz Drekovie,

tout récent chef des unités bosnis-

ques de Bihac, parfois surnommé

décrivent comme un homme

constamment en train de jouer

avec sa mitraillette. Des spécia-

listes de la chose militaire le consi-

dérent comme un piètre chef de

corns, sculement carable d'attames

frontales suicidaires et responsable

des sanglants revers de la semaine

Capitaine dans l'ex-armée yougo-

slave, il a participé, au sein de celle-ci, à la guerre en Croatie (ce

dont Zagreb paraît très bien se sou-

venir) et combat aujourd'hui l'un des généraux serbes sous les ordres

duquel il servait alors. Son adjoint

est croate. A Bihac, en effet,

contrairement à ce qui se passe

ailleurs en Bosnie-Herzégovine

l'entente croato-musulmane paraît

tenir : c'est la scule région de la

République où les forces croates

(très minoritaires) et musulmanes

unique, sous les ordres donc de

« Rambovic».

pical placees sous commandement

Quant aux politiques, l'un est le

docteur Irfan Ljubijankie, prési-dent de l'Assemblée régionale de Bihac, musulman croyant, mais qui

se défend de tout fondamenta-

lisme : « Il est totalement ridicule

Rambovic», et que certains

militaire et deux politiques.

de nous considérer comme des sondamentalistes; notre mode de vie est européen », insiste-t-il. Mincc, portant une fine moustache, les cheveux soigneusement séparés par une raie médiane, cet idéaliste, vanté sur place pour sa rigueur morale, déclare d'une voix douce, quand on l'interroge sur la pré-sence de la FORPRONU, n'attendre qu'une chose de l'extérieur : « C'est que l'on reconnaisse notre lutte» et que la communauté internationale se décide enfin à livrer des armes aux Bosniaques. L'ave-nir, M. Ljubijankie le voit dans une confédération croato-bosniaque, en soulignant notamment que « Bihac a gravité de longue date autour de Zagreb ».

#### «Trop loin du front»

Le troisième ténor local est un homme d'affaires, M. Fikret Abdic, qui dirige le puissant complexe agrozlimentaire, Agrokomerc, ce qui lui a valu, il y a quelques années, d'être implique dans un énorme scandale financier, qu'il accuse les communistes d'avoir monté de toutes pièces contre lui.

Aujourd'hui membre de la présidence bosniaque - où il a été élui sur la liste du Parti d'action démo-.cratique (SDA, musulman) du pré-

boutisme » affiché par le capitaine Drekovic, et le docteur Ljubijankic

lui reproche amèrement d'être

« plus preoccupe par Agrokomerc

que par les combats et d'être

d'autres personnages, à la fois

acteurs étrangers et spectateurs

d'un drame dont ils sont chargés

d'atténuer les effets, sans mandat

pour mettre fin à la tuerie : « cas-

ques bleus » français, délégués du CICR suisse, observateurs euro-

péens, représentants du Haut Com-

missariat des Nations unies pour

les réfugiés (HCR), observateurs de

Luttes

intestines

Agissant sans protection - fuvant

La guerre a lancé sur cette scène

a trop loin du front ».

gré lui à enrichir une personnalité locale de quelque 750 000 marks en acceptant de livrer - sur la foi d'informations erronées d'énormes quantités de semences bénévolement fournies par une organisation humanitaire curopéenne et qui ont été revendues sur place.

Quant aux «casques bicus» français, que beaucoup dans la population assiégée aimeraient considérer comme des renforts dans les combats contre les forces serbes, ils « ne sont pas à l'abri des provoca-tions d'éléments incontrôlés pour les impliquer dans le conflit », comme le dit le colonel Bresse. De ces provocations, le contingent français notamment goûté, jeudi 19 novembre, lorsqu'il s'est fait mitrailler alors qu'il livrait 24 tonnes de secours à Bosanska-Krupa. Décrit avec la pudeur d'un communique officiel, l'incident se résume à une rupture du cossez-lefeu « par des éléments incontrôlés installés sur la rive nord de l'Una».

-

1. . . . .

~\_\_\_\_\_

THE PROPERTY OF THE PARTY.

PART MARRIE + ALVEST AV

Ces derniers ont tiré en direction des véhicules français, en atteignant deux. Explication : la rive nord de l'Una est tenue par les forces bosniaques. Selon des témoins de l'accrochage, une quarantaine de combattants bosniaques out pris position dans des habitations, pendant que les Fran-çais livraient les secours à la population, avant d'ouvrir le feu sur les « casques bleus », avec l'intention manifeste de faire riposter les militaires français sur... les Serbes.

# Obstruction

Finalement, « cette zone étant occupée par une population civile nombreuse, étrangère à l'incident, nous [« casques bleus »] avons riposté en effectuant un tir d'intimidation en l'air, pour être certains de ne pas blesser ou tuer des innocentra. Ces tirs au canon de 20-mm et à la mitrailleuse ont mis fin à ceux provenant de «la rive nord de l'Una ».

Confronté aux provocations bostre part, engage dins un one de fer avec les Serbes, qui bloquent actuellement l'installation des ques bleus dans leurs zones. Pour la population de la poche de Bibac, il est évident que les Serbes font obstacle à la présence des soldats français dans les régions qu'ils contrôlent pour la bonne raison qu'« ils ont encore des choses à y faire », à savoir terminer sans témoins la «purification ethnique» qu'ils ont entreprise. Parallèlement, les hommes du colonel Bresse sont en butte à ce que celui-ci considère comme des « lests » de la part des forces serbes : des tirs - il y en a déjà en au moins trois - à proximité de leurs véhicules.

Malgré tout, « maintenant que les Français sont dans la poche de Bihac, il sera difficile pour les Serbes de l'éliminer», juge M. Franquin, pour qui cette présence à permis une relative « normalisation », avec la réouverture de certaines écoles, la diminution du nombre de candidats bosniaques au départ et le passage régulier de convois humanitaires. De plus, veulent croire des officiers français, les forces du général Mladic pourraient désormais réduire leurs prétentions et «limiter» leur expansion à un objectif essentiel pour la liaison de tous les territoires qu'ils ont dejà conquis : la ligne de chemin de fer qui, suivant la rivière Una, passe par Bihac avant de descendre sur la Krajina.

même, par tradition, toute escorte - le Comité international de la Croix-Rouge, pour actif qu'il soit dans ses tâches de réunion des familles, d'évacuation, d'échanges de messages de famille à famille, ferait presque figure de « parent pauvre » de la communauté internationale penchée au chevet de la population, à côté du HCR. Les habitants de la poche de Bihac sont devenus les « privilégiés» de l'action du HCR, dit le représentant de l'organisation épaulée sur place par un contingent français Jeunes Verts européens. fort de 1 300 soldats, à 68 % des

appelés volontaires pour un service Affrontant une situation pour le moins mouvante, le délégué du HCR, M. Jacques Franquin, comme le chef du bataillon français de la FORPRONU, le colonel Robert Bresse, doivent naviguer à vue pour éviter les écueils que représentent les luttes intestines locales, les réseaux mafieux, les provocations militaires. Le HCR, de par l'importance des acheminements qu'il assure (200 tonnes par jour de vivres et de matériel humanitaire), est un objet évident de convoitisc. Et, déjà, il a servi mal-

YVES HELLER O Manifestation à Paris. - Près de 8 000 personnes, selon les organisateurs, ont manifesté samedi 21 novembre à Paris « contre la guerre d'agression en Croatie et en Bosnie-Herzégovine ». La manifestation était organisée par plusieurs personnalités et organisations dont la CFDT, l'UNEF-ID, l'Union des étudiants juifs de France, les



Stages de perfectionne ment pour bacs A, B, C, D, bac Français de Première Noël, Février, Pâques et Juin

23, RUE CORTAMBERT 75116 PARIS © 45.03.01.66





ISME L'ANGLAIS A OXFORD cours ciblés et intensifs pour étudiants, universitaires et prépa grandes écoles Oxford Intensive School of English 21, rue Théophraste Renaudot 75015 Paris 🕿 (1) 45 33 13 02



# **AMÉRIQUES**

PEROU: selon des résultats encore partiels

le mouvement Liberté), qui

avaient choisi de ne pas participer à ce scrutin considéré comme
frauduleux au départ. Ces partis,
qui, en 1990, représentaient l'immense majorité des électeurs,
recommandaient le vote nul ou
blanc, le vote étant obligatoire au
pléran

La forte participation dectorale est aussi un échec pour le Sentier lumineux, qui a tenté sans succès d'intimider la population par des

attentats terroristes, afin de la

dissuader d'aller voter. Ce qui ne

veut pas dire que l'organisation

« maoîste » ne reste pas, en tant que force de déstabilisation, une

donnée essentielle de la situation.

M. Fujimori l'a implicitement admis en allant passer la journée électorale à Ayacucho, premier bassion du Sentier lumineux, dans

la Sierra du Sud, dans les années 80. Il a assisté à une opération militaire contre des bases insur-

gées, avec les derniers hélicop-tères de combat soviétiques ache-

tés au Nicaragua. Les troupes importantes stationnées aux fron-

tières de l'Equateur et du Chili avaient d'autre part été ramenées

à l'intérieur du pays pour partici-per à l'exceptionnel dispositif de sécurité mis en place par les auto-

M. Jaime Yoshiyama a pro-clamé sa victoire dimanche soir, sans attendre les résultats com-

plets. Les partis politiques absten-tionnistes ont dénoncé les condi-tions tout à fait irrégulières, selon

eux, du scrutin, qui devrait per-mettre au président de prétendre qu'il a rétabli la légalité. Ils ont

rencontré, dimanche soir à Lima, M. Baena Soares, secrétaire géné-

ral de l'Organisation des Etats

américains, qui supervise, avec deux cents observateurs, les élec-

tions, pour lui remettre les preuves de leurs assertions. Le

gonvernement a, de son côté, démenti catégoriquement qu'une a fraude électronique » puisse avoir lieu au moment du dépouillement officiel, qui devait commencer lundi 23 novembra.

MARCEL NIEDERGANG

TRAVERS

LE MONDE

Le rassemblement annuel pour l'anniversaire de la mort de Franco, le 20 novembre 1975, coincidait

catte année avec des manifestations

catte année avec des mannestations organisées, sarnedi 21 novembre à Madrid et Pampelune, pour protester contre l'essassinst, une semaine plus tôt, d'une immigrée dominicaine — un meurire considéré comme le pre-mier crime xénophobe de l'Espagne post-franquiste. Quelque douze mille personnes ont défié à Madrid «con-tre le revierne et le sénophobile». À

tre le racisme et la xénophobie», à l'appel des grands partis politiques, syndicats et organisations d'immigrés. Le même jour, des miliers de

franquistes - en nombre plus important que les années précédentes, selon police et journalistes – se sont

rendus au pied de la basilique de l'Escurial, autour de la tombe de Franco, à 50 km de Madrid. Le len-

demein, ils étaient quelque huit mille rassemblés dans la capitale, Plaza de

Des milliers de manifestants

un nouveau gouvernement

Pluaieurs dizaines de milliers de personnes (plus de 150 000, selon les organisateurs) ont assisté, dimanche 22 novembre, à Lomé, à

un rassemblement de l'opposition

qui a appelé à la poursuite de la grève générale illimitée déclenchée il

y a une semaine. Partis d'opposition

et syndicats réclament la création d'una force spéciale de maintien de

la paix, la proclamation de la neutra-

îné politique de l'armée, le jugement

des militaires qui avaient pris an otage durant vingt-quatre haures une quarantaine de perlementaires, le 22 octobre, et l'installation d'un nou-

veau gouvernement. La grève devait entrer lundi dans sa deuxième

semaine, La première semaine du

mouvement a été largement suivie à

Oriente. - (AFP, Reuter.)

TOGO

ont réclamé

Manifestation antiraciste

et rassemblement

**ESPAGNE** 

franquiste

# Le parti du président Fujimori obtiendrait la majorité à l'Assemblée constituante

Selon des projections établies à partir de résultats encore partiels, la liste gouvernementale Cambio 90, dirigée par M. Jaime Yoshiyama, ami et ancien ministre de M. Fujimori, l'emporterait aux élections du dimanche 22 novembre à l'Assemblée constituante. Celle-ci, qui est composée de 80 mem-bres, doit théoriquement entrer en fonctions le 1- janvier 1993 et rester en place jusqu'en 1995, terme du mandat de l'actuel chef de l'Etat.

de notre envoyé spécial

La liste officielle obtiendrait environ 40 % des voix, soit moins que ne lui accordaient les sondages réalisés avant la tentative de putsch militaire du 13 novembre, et beaucoup moins que la cote personnelle de M. Fujimori. Ce score (sons réserve de la confirmation des résultats officiels) permettrait au groupe progouvernemental d'obtenir la majorité absolue d'au moins qua-

n ÉTATS-UNIS : exécution en Alabama. - Condamné à mort pour le 20 novembre, dans l'intention de formeurtre par strangulation, en 1977, d'une religiouse qui priait dans un cimetière, Cornelius Singleton, âgé de trente-six ans, a été exécuté vendredi 20 novembre à Atmore (Alabama), sur la chaise électrique, La Cour suprême avait rejeté les appels à la clémence des avocats, qui avaient insisté sur le retard mental du jeune condamné noir. - (AP. AFP.)

Carlotte and

قت دور.

11.5

a MEXIQUE : scission au sein du Parti d'action nationale. - Plus de 800 membres du Parti d'action nationale (PAN, opposition de

rante et un sièges à l'Assemblée

Le gouvernement peut en outre compter sur l'appoint probable de certains députés élus sous l'étiquette Rénovation, une formation nouvelle dirigée par M. Rafgel Rey, personnalité de l'Opus Dei et dissident du mouvement Liberté de l'écrivain Mario Vargas Llosa. M. Rey, qui obtiendrait 7 % des voix et neuf sièges, a chaudement appuyé le coup de force du 3 avril de M. Fujimori. D'autres élus sur les listes du PPC (Parti populaire chrétien, conservateur), qui obtiendrait moins de ur), qui obtiendrait moins de 9 % des voix, pourraient égalo-ment être tentés de rejoindre le bloc majorité pro-gouvernemen-tale.

#### **Forte** participation

Le taux de votes blancs et nuis ne dépasserait pas les 10 %, ce qui est beaucoup plus faible que prévu. C'est un échec pour les principaux partis politiques (le Parti communiste orthodoxe, l'APRA de l'ancien président social-démocrate Alan Garcia, l'Action populaire de l'ex-prési-dent libéral Fernando Belaunde,

droite) ont démissionné, vendredi mer un nouvepu parti. «Le PAN est devenu un parti gouvernemental, capitaliste et autoritaire, qui ne joue plus un rôle d'opposition», a estimé M. José Gonzalez Torres, l'un des dissidents. Ces derniers entendent former un nouveau parti qui se pré-occupe plus de justice sociale, du respect des droits de l'homme et de la protection de l'environnement. Le PAN est le premier parti d'opposi-tion, devant le Parti de la révolution démocratique (PRD, gauche).

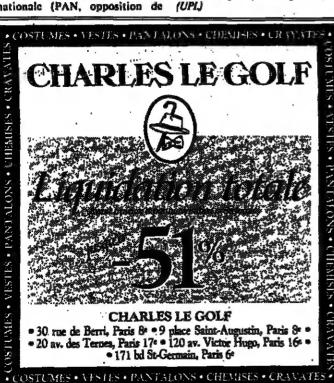

INTERNATIONAL UNIVERSITY OF AMERICA CALIFORNIA STATE APPROVED UNIVERSITY - A.C.B.S.P.

220 Montgomery Street San Francisco CA 94104

 Université à San Francisco, pécialisée en management international, habilitée à délivrer le :

Master of Business Administration for International Management

Filière d'admission : 3° CYCLE : Diplômes de l'enseignement supérieur : Doctorats : sciences, lettres, droit, médecine, pharmacie - Ingénieurs - DEA - DESS - IEP - Grandes Ecoles - Magistères, Maîtrises

Programme américain de 12 mois à San Francisco, unique dans son concept - une pédagogie interactive liée à l'expérience du projet professionnel conduisant au MBA en Management International.

Informations et sélections pour l'Europe : 17-25, rue de Chaillot, 75116 Paris

Tél.: (1) 40 70 11 71



La présence silencieuse du Sentier lumineux

de notre envoyé spécial

Cagoule de laine noire rabattue jusqu'aux yeux, fusil mitrailleur en batterle, un groupe de soldats surveillant l'amoncellement poussièreux des masures de La Raucena (quelque 600 familles), fief du Sentier lumineux situé à l'est de Lima. Derrière des hautes murailles en terre, édifiées par l'organisation maoïste et qui n'ont pas été démantelées, d'autres militaires sont aux aguets. Le bureau de vote sur le terre-plein central est désert, lci, la présence des insurgés, silencieuse depuis la contre-offensive du gouvernement, est sensible. Les consignes de boycottage paraissent respectées.

Même chosa à Amauta, où 2 000 personnes environ s'entassent dans des huttes de paille, et à Monterrey où 2 000 familles survivent grâce au dévouement de trois petites sœurs du Père de Foucault, imperméables aux menaces sentiéristes qui leur reprochent « de contribuer à endormir le peuple ».

A Huyacan, le grand bidonville (60 000 habitants) proche de la route qui mène à la Sierra centrale, les électeurs n'ant pu voter sur place, et ceux qui le voulaient absolument ont dû chercher des isoloirs dans des écoles voisines. Il n'empêche : le Pérou populaire a voté massivement. A Willa - Ela.Salvado.c. (300 000 habitants), ancien bidonville « modèle » aujourd'hui en partie contrôlé par les maoïstes; les tongues files d'électeurs dessinent des arabesques dans le sable des avenues. Le quartier du stade national de collèges de Barranco et de Surco ainsi que les faubourgs sinistres de Comas et de Pampiona-Alta sont embouteillés jusque tard dans l'après-midi.

Le peuple a voté avec l'espoir que cette Constituante marquera vraiment un retour à la démocratie interrompue par le coup de force du 5 avril de M. Fujimori.



EN CONTINU



AVANT TRAVAUX PAR AUTORISATION PRÉFECTORALE

| Costume 100 % laine                                    |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
| Vestes 65 % cachemire trouges, vertes, bleues, etc., 1 | 995 Frs |
| Vestes 100 % laine (rouges, venes, bleves, etc.,1      | 695 Frs |
| Pantalons 100 % laine 495 Frs                          |         |
| Cravates soie au choix                                 | 100 Frs |
| Constitute de description de 170 film à 100 film       |         |

Grand choix de chemises de 125 Frs à 195 Frs MANTEAUX, IMPERS, BLAZERS, PARKAS, BLOUSONS, PULLS, CRAVATES, ECHARPES, etc...

Paris 2 - 13, bd des Italiens Paris 4 - 74, rue de Rivoli Paris 6 - 41 bis, bd St-Michel Paris 10 - 79, rue du fgb du Temple Paris 11° - 109, fgb St-Antoine Paris 15' - 25, rue du Commerce

Le Monde DOCUMENTS

Novembre 1992 (8 pages)

**MAASTRICHT**, **AVANT, APRÈS** 

En vente chez votre marchand de journaux - 10 F

# PARMI LES OFFRES EXCEPTIONNELLES DE LA MAISON DE LA CHINE

Pékin, ville pourpre et grise dont la beauté éclate dans la Cité interdite ou se camoufie

dans les ruelles de ses vieux quartiers... C'est un séjour dans cette ville au destin

unique que nous vous offrons, pendant la saison qui lui sied le mieux, en hiver lorsque le ciel d'un bleu limpide découpe les ombres et fait chanter les couleurs.

9 JOURS À PÉKIN 6 950 F

AIR FRANCE / HÔTEL DE PÉKIN

DÉPART HEBDOMADAIRE LE SAMEDI. te voi alter-retour, l'hébergement avec la petit déjauner et deux journées d'excursion : Grande Muraille. Cité Interdite et Temple du Ciel, les assues maladie-rapetnement-bagages. TEL 40 26 21 95 LIC 175 541.

JUSQU'À FIN MARS 93, Le prix comprend: 36, RUE DES BOURDONNAIS

Et pour vos premiers pas dans le monde chinois, nous vous proposons un circuit très complet qui vous entraînera de Hong Kong à Pékin et vous fera découvrir les pay-

sages de Guilin, Shanghai, Xian et le fameux site archéologique de l'armée enterrée, Pékin puis Chengde, chef d'œuvre de l'architecture sino-tibétaine.

CIRCUIT IMPÉRIAL 12 600 F

AIR FRANCE 12 JOURS / 11 MUITS

DÉPARTS LES 18 DÉC., 1, 15, 29 JAN., 12, 26 FEV., 12, 26 MARS 93, Le prix comprend ; le voi aller retour, la pension compare, les transports boaux, les visites, banquets et apectacles, les services d'un accompagnateur sinologue, les assurances maladie-rapatriement-bagages.

|            |       |        | 0 |  |
|------------|-------|--------|---|--|
| lom        |       | Prénom |   |  |
| dresse     |       |        |   |  |
|            |       |        |   |  |
| ode Postal | Ville |        |   |  |

| JE DÉSUTE MEDENOR GRATUTEMEN            |
|-----------------------------------------|
| or monomically first agrees reported to |

LE CATALOGNE ÉTÉ AUTOMNE 1993

MAFUTION DEC 921 LE PROGRAMME DES ACTIVITES CULTURELLES

# Les forces gouvernementales font place nette pour une prochaine offensive contre l'UNITA

Contrairement à ce qu'il avait annoncé, M. Jonas Savimbi, chef de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola (UNITA), n'a pas envoyé, samedi 21 novembre, de délégation à la conférence multipartite organisée par le Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA), au pouvoir depuis l'indépendance, en 1975. La représentante des Nations unles en Angola, M. Margaret Anstee, et le général Ndalu, chef d'état-major des forces armées et proche collaborateur du président dos Santos, se sont rendus à Huambo dimanche pour tenter de convaincre M. Savimbi de reprendre les négociations avec le gouvernement.

#### LUANDA

#### de notra envoyé spécial

Au pord de Luanda, sur la route menant à Caxito, capitale de la pro-vince de Benguo, prise le 3 novem-bre par les troupes de l'UNITA, la police et l'armée gouvernementale ont vidé tous les hameaux de leurs habitants. Une centaine de tentes ont été dressées aux portes de la capitale pour héberger quelques

## **EN BREF**

 MAROC: manifestation pour la libération d'un dirigeant syndical. – Trois syndicats d'opposition ont condamné l'intervention a violente et sauvage » des forces de l'ordre, lors d'une manifestation organisée, samedi 21 novembre, devant la prison civile de Salé où est incarcère le secrétaire général de la Confédération démocratique du travail (CDT), M. Noubir Amaoui. De source officieuse, on a démenti qu'il y ait eu des heurts et qu'un jeune responsable de l'Union socialiste des forces populaires (opp.) ait été blessé. D'autre part, un membre du bureau régional de l'Organisation marocaine des droits de l'homme (OMDH) à Alhucemas, dans le nord du pays, a été arrêté, vendredi, à son domicile. Selon les dirigeants de l'OMDH, M. Ahmed Belaïssi avait été l'objet de « nombreuses tracasseries policières » liées à sa récente participation à une émission télévisée consacrée à l'émigration clandestine de Marocains à travers le détroit de Gibraltar. - (AFP.)

 Les Palestiniens souhaitent un report de la prochaine session des pourparlers de paix. - Les Palestiniens vont demander un report de la huitième session des négociations bilatérales avec Israël, prévue pour le 7 décembre, à Washington. Ils souhaitent ne pas reprendre les pourpariers avant l'entrée en fonctions du nouveau président américain. fin janvier, mais se rangeront à l'avis de leurs partenaires arabes. a indique, dimanche 22 novembre, milliers de personnes déplacées. Tout est parlaitement organisé.

Des engins de travaux publics ont aplani le terrain, des camions de l'Etat apportent le bois sec indispensable aux familles pour cuisiner leur frugal repas du soir. Une équipe de médecins italiens veille tant bien que mal sur la santé des réfugiés contraints au départ par les autorités angolaises lasses d'être narguées par les rebelles de l'UNITA, Un vaste no man's land entoure maintenant Caxito. L'armée régulière peut désormais attamée régulière peut désormais atta-quer les hommes de M. Savimbi sans crainte pour les civils...

Le désert commence au pont de Kakuako, à 24 kilomètres au nord de Luanda. «Stop! C'est dangereux d'aller plus loin. Aucune voiture n'est passée par ici depuis plus d'une semaine», avertit le jeune adolescent sorti d'une case en bord de route. Il est resté là, chez lui, à 17 kilomètres de Caxito, tenant compassié à un perent asé jocapacompagnie à un perent agé, incapa-ble de se déplacer. « Il n'y a plus que des soldais », explique-t-il, mon-trant sur l'asphalte les profondes morsures imprimées par les che-nilles des chars. Quelques centaines de mêtres plus ioin, deux énormes douilles d'obus dressées au milieu de la route signalent aux imprudents les dangers qu'ils encourent en s'aventurant plus avant.

A quatre kilomètres de là, cinq soldats surgissent brusquement d'un

à Tunis, le chef de la délégation palestinienne. M. Haidar Abdel Chafi. La décision finale sera prise à l'issue d'une réunion des parties arabes aux négociations qui aura fieu les 29 et 30 novembre à Beyrouth. - (AFP.)

 Bagdad et Washington auraient conclu des arrangements commerclaux avant la crise du Golfe. -L'irak s'est assuré le « consentement» des Etats-Unis pour la constitution de son arsenal mili leur vendant du pétrole à très bas prix, a affirmé, lundi 23 novembre. le quotidien britannique, The Guardian, au vu d'une note confidentielle du département d'Étal américain. En date de mars 1989. cette note indiquait que des groupes pétroliers américains béné-ficialent de « marchés favorables » offerts par l'Irak. En contrepartie, Bagdad demandait un assouplissement des restrictions imposées par Washington aux exportations de technologie pouvant avoir un double usage civil et militaire. - (AFP.)

□ IRAK : quatre morts daus un attentat au Kurdistan. - Quatre personnes ont été tuées et vingt et une autres blessées, lors d'un attentat à la bombe, dimanche 22 novembre, dans un hôtel de Souleimanieh, dans le Kurdistan irakien, a-t-on appris de source locale kurde. La bombe, de forte puissance, a explosé au troisième étage de l'hôtel Bagdad, où logent des réfugiés kurdes de retour d'Iran. ~ (AFP.)

fourré. Treillis vert olive pour les uns, blue jeans pour les autres, fusils d'assaut AK-47 pour tous. Les hommes de M. Savimbi sont bien au sud de Caxito, contrairement au sud de Caxito, contrairement aux informations reçues jusqu'à présent « Qu'avez-vous vu? Où sont les soldats du gouvernement? », interrogent-ils, inquiets. Ils sont jeunes, fatiguès et restent parfaitement courtois. Embartassé par la présence incongrue de quatre étrangers, le chef de la patrouille envoie chercher un officier. Impeccablement sanglé dans son treillis, casquette sur la tête, ce dernier tient le langue d'un commissaire politique. quette sur la tete, ce dernier tient le langage d'un commissaire politique. «Qui est le plus vieux? Le Docteur Savimbi ou José Eduarto dos Santos?», interroge-t-il, dans une logique africaine où l'âge est toujours signe de sagesse. «L'UNITA c'est le bien. le MPLA du président dos Santos c'est le mai». Simple et manichéen, son discours au ton ferme est sans surprise. « Rien à ferme est sans surprise. « Rien à faire! Pas question d'aller à Caxito! Vous ne pouvez pas passer mais vous pouvez repartir sur Luanda!», affirme-t-il.

#### « Maintenant on jamais»

A six kilomètres de là, ce sont cinq soldats, cette fois membres de l'armée régulière, qui sont assis à l'ombre d'un buisson, « Mais d'où venez-vous donc?», demandent-ils à leur tour, soupconneux, « Vous avez vu l'UNITA, où sont-ils?», demande le chef, avec la même inquiétude qui rongeait les hommes de M. Savimbi. Comme leurs ennemis, ils sont très jeunes et comme eux ils

Pendant ce temps, dans la salle climatisée du palais des congrès de Luanda, le chef de l'Etat présidait une réunion de tous les partis poli-tiques, organisée pour débattre de la crise, de l'ouverture prochaine de la session parlementaire et de la formation d'un gouvernement qu'il

souhaite « d'unité et de réconciliation nationale». Onze partis ont contrairement à ce qu'il avait pro-mis, M. Jonas Savimbi n'a dépêché aucune délégation à Luanda.

Une fois de plus, le chef de l'UNITA a fait le contraire de ce qu'il avait annoncé, jouant par là même le jeu du gouvernement qui cherche à l'isoler aussi bien au plan cherche à l'isoler aussi bien au plan intérieur qu'aux yeux de la com-munauté internationale. Le prési-dent dos Santos a accusé l'UNITA de violer «de manière grave les accords de paix» signés le 31 mai 1991 à Lisbonne, avant de rejeter sur M. Savimbi la responsabilité des transiques de de mante de a des tragiques événements de

M. dos Santos, en annonçant qu'il aimerait voir le Parlement siéger et légiférer dès le mois de janvier, a estimé qu'il était « urgent de promulguer une loi sur les forces armées (...) couvrant l'indiscipline militaire dans le pays et protégeant l'intégrité du territoire national». Le message est clair : l'UNITA est hors la loi et tous les moyens seront utilité acus fair alian M. Seront utilisés pour faire plier M. Savimbi. Le gouvernement et les durs du MPLA sont persuadés d'avoir enfin l'occasion d'en finir avec l'UNITA (le Monde du 21 novembre).

De son côté. M. Savimbi, qui court après le pouvoir depuis tant d'années, sait bien que l'occasion ne se représentera pas. « C'est mainte-nant ou jamais. Il joue son va-tout et ne cédera pas », estime un historien angolais, jadis proche du MPLA. Un avis partage par un diplomate occidental qui considère que, sauf miracle, « toutes les conditions sont maintenant réunies » pour qu'un « affrontement décisif oppose militairement » l'UNITA au MPLA dans les prochaines semaines.

FRÉDÉRIC FRITSCHER

ALGÉRIE: multiplication des attaques contre les forces de l'ordre

# Le premier ministre accuse certains pays étrangers de soutenir la guérilla islamique

L'Algérie vient de connaître une recrudescence des attaques contre les membres des forces de l'ordre. Quatre policiers ont été assassinés par des hommes qui ont réussi à prendre la fuite : deux l'ont été, samedi 21 novembre, dans la région de Médéa, un autre, le même jour, à Oran et un qua-trième l'avait été, vendredi, à Kadiria, à l'est de la capitale. D'autre, at est de la Espetate.
D'autre part, un militaire a été tué, vendredi, lors d'un secrochage qui a opposé, à El Bayadh, à 400 kilomètres au sud d'Alger, une unité de l'armée à un groupe de « terro-

Le premier ministre a lancé, samedi, dans une allocution télévi-opérations affecteront les relations entre l'Algèrie et les États impli-

Le premier ministre a, d'autre part, indiqué que « le pluralisme politique ne sera pax remis en cause» et que la réforme de la loi sur les partis n'était « pas une priorité » pour le gouvernement. Il a laissé entendre que le mandat du Haut Comité d'Etat (HCE) qui dovait s'acheure en principe à la devait s'achever en principe à la fin de 1993, pourrait être prolongé. "Il n'a jamais été question » pour la présidence collégiale, a-t-il précisé, «d'abandonner le pouvoir à la fin de son mandat officiel en disant : «Après moi le déluge».

Le premier ministre a, d'autre

Pour sa part, le Parti de l'avant-garde socialiste (PAGS), de tendance communiste, a décide de s'autodissoudre après son congrès, prèvu à la fin du mois de décembre. Son coordinateur, M. Hachémi Chérif, a affirmé, samedi, à Oran, que cette décision était « une conséquence directe des conjonctures nationale et internationale et d'un processus historique objectif ». (AFP, Reuter.)

ب عند أند ي

174 4

The second

ा वेशक्षां **स्था**र्थ । **सं** संस्थानम् स्थिति

and the same of

ولينبطى ويرواناه

S. 0.40

ing in all relations of

ales and the

こって 神経さ

adopte

and the spirit spirits

स्थान स्थापन स्थापन स्थापन

 COMORES: le premier tour des élections législatives émaillé d'incio MALI: agitation politique avant le procès de l'ancien président Traoré. – L'Alliance pour la démo-cratie au Mali (ADEMA) et six dents. - Des urnes ont été détruites et des bureaux de vote n'ont pu fonctionner, dimanche 22 novemautres partis de la coalition au bre, lors du premier tour des élecpouvoir ont, dimanche 22 novemtions législatives aux Comores. L'inbre, accusé l'opposition de mener cident le plus sérieux a eu lieu à Mbeni, fief de l'opposition situé sur « des actions afin de provoquer une crise de régime » au moment où va s'ouvrir, jeudi prochain, le procès de l'aucien dictateur Moussa la côte est de la Grande Comore, où des jeunes gens ont détruit les urnes après avoir dispersé les bulle-Traoré. Samedi soir, les partis tins de vote sur la place publique. Dans Moroni, une certaine confud'opposition avaient accusé « le pouvoir et l'ADEMA de dresser des obstacles à la gestion démocratique » des six municipalités dirigées sion régnait dimanche matin aux abords de la plupart des bureaux, par l'opposition. Auparavant, avait qui n'ont ouvert qu'en fin de matieu lieu une série de manifestations née, sous la surveillance de gende rues de lycéens, de travailleurs darmes en tenue de combat. Le licencies et des victimes de la second tour aura lieu le 29 novemrépression sous l'ancien régime de Moussa Traoré. ~ (AFP.) bre (le Monde daté 22-23 novem-

# **ASIE**

bre). - (AFP.)

LAOS: vers un partage du pouvoir à Vientiane

# La mort du président Kaysone Phomvihane laisse l'Etat sans direction claire

# BANGKOK

de notre correspondant en Asie du Sud-Est

Kaysone Phomvihane, président du Laos et du Parti communiste laotien, est décède, le samedi 21 novembre, à près de soixantedouze ans. Une semaine de deuil national a été décrétée avant les funérailles, fixées au 28 novembre. Pour avoir géré d'une main de fer son pays pendant dix-sept ans. l'homme fort du Laos laisse une situation de vide politique. Ses lieu-tenants et compagnons, vétérans des luttes contre la France et les Etats-Unis, devront partager le pouvoir, Il président du comité charge d'organi-

semble exclu, eependant, qu'ils remetient en cause les réformes économiques entreprises depuis sept ans et qui ont permis l'ouverture sur le reste du monde de l'ancien royaume enclavé.

La Constitution d'août 1991 prévoit que le vice-président de la République remplace le président « en cax d'empéchement ». Mais les fonctions de vice-président sont facultatives et personne ne les occupe actuellement. L'organisation de la succession n'est done pas claire. Numéro deux du bureau politique du Parti révolutionnaire popu-laire (PPR) et président de l'Assem-blée populaire suprême, nommé

être le successeur. Mais, comme il est âgé de soixante-dix-huit ans, le choix se reportera plus probable-ment sur M. Khamtay Siphandone, premier ministre depuis que Kaysone Phomyihane avait accédé, en 1991, à la présidence. M. Khamtay, un militaire, numéro trois du bureau politique, n'est âgé que de soixante-

La mort de Kaysone Phomvihane ne devrait, cependant, provoquer aucun changement de ligne. La direction communiste lactienne, qui a gardé les habitudes de la clandes-tinité, reste très fermée. Les anciens

ser les funérailles, M. Nouhak demeurer soudés pour conserver le Phoumvasanh devrait logiquement - monopole du pouvoir-politique tout en poursuivant les réformes économiques. Le choix d'un nouveau chef de l'Etat ne devrait de toute façon intervenir qu'après l'élection, annoncée pour le 20 décembre, d'une nouvelle Assemblée. Si M. Khamtav devait être nommé à la tête de l'Etat, le PPR pourrait confier la présidence du parti à M. Nouhak, dont l'influence demeure forte. Le Laos, l'un des pays les plus pauvres de la planète, devra s'accommoder d'une direction collégiale pendant quelque temps au moins,

J.-C. P.

# SUR RECONTRACTOR DE LA RADIO MONDIALE REFLECTIVES REFLECTI

TOUS LES JOURS, SUR RFI ONDES MOYENNES 738. L'ACTUALITÉ ET LA CULTURE EN CRÉOLE, ESPAGNOL, MANDARIN PERSAN, ANGLAIS, VIETNAMIEN, ARABE, PORTUGAIS, ALLEMAND. RUSSE, SERBE ET CROATE, ROUMAIN, POLONAIS, BRÉSILIEN.

# Un patron incontesté

Petit, tout en rondeurs, mais le visage carré, d'un abord aimable, mais gérant sa formation d'une main de fer, Kaysone Phomvihane était le patron incontesté du PPR, parti unique depuis 1975, dont il était le secrétaire général depuis 1955. Son accession en mars 1991 à la tête du Parti populaire révolutionnaire (PC laotien) puis, en août de la même année, à celle de la République démocratique populaire du Laos, n'avait fait que autres membres de la vieille garde

du Pathet Lao.

Né en décembre 1920 dans la province de Savannakhet (sud du Laos), de père vietnamien et de mère laotienne, Kaysone Phomvihane aurait fait ses premières classes politiques en participant, pendant la seconde guerre mondiale, à l'agitation anticoloniale à l'université de Hanot, où il poursuivait alors des études de droit. Toujours est-il que, en 1945, Hô Chi Minh le renvoie à Savannakhet où il rencontre le prince Soupha-

nouvong, le aprince rouges, futur

C'est à Kaysone qu'est attribuée la transformation du Pathet Lao (e la Nation lao », couverture du PPR), dont il a été le chef militaire de 1954 à 1957, en mouvement de résistance contre l'¢armée secrète» levée dans les années 60 par la CIA au Laos, Etroitement lié aux communistes vietnamiens, le Pathet Lao devait résister au pilonnage de l'aviation américaine.

#### Une très sombre période

En 1973, un accord de paix intervient entre le prince Souvanna Phouma, au pouvoir à Vientiene, et son demi-frère Souphanouvong. Un gouvernement de coalition est formé. Le PPR de Kaysone est le véritable bénéficiaire de l'opération. Avec la victoire communiste au Vietnam en 1975, il accaparera ouvertement le pouvoir.

A partir de cette date, sous la houlette de Kaysone (1), le Laos, déjà très pauvre, dépeuplé et ruiné évacue le pays avant même que Souphanouvous.

la plus sombre. Les membres des minorités ethniques, qui ont été enrôlés dans l'armée de la CIA, ainsi que les étites occidentalisées, Vathena, et le prince héritier meurent en « camp de rééducation ». Environ 350 000 personnes, soit 10 % de la population, traversent ainsi le Mékong pour se réfugier en Thatlande ou s'exiler dans des pays occidentaux. S'adossant à un Vietnam lui-même saigné à blanc,

le pays périclite. Une décennie plus tard, Kaysone, qui est également chef du gouvernement (2), rouvre le Laos aux étrangers et en libéralise l'économie. Tout en gardant le monopole du pouvoir et en maintenant des relations privilégiées avec Hanor, le parti entreprend alors la normalisation de relations très tendues avec la Thallande et renoue avec la Chine. Kaysone se rend à Paris, à Pákin, à Bangkok et à Tokyo. La garnison vietnamienne - on parlait de 40 000 hommes - Vientiene perde, en 1989-1990, le bénéfice d'une aide soviétique

Pour la première fois depuis 1975, le pays s'est doté d'une Constitution, en 1991. Washington, qui n'a jamais rompu ses relations diplomatiques avec le Laos, a même nommé un ambassadeur à Vientiane en 1992. Mais Kaysone Phomvihane n'aura fait qu'amorcer les réformes économiques et le réalignement de la diplomatie du petit Etat enclavé. Soigné depuis près de deux ans à Hanoï, puis à Bangkok et à Pékin, il avait été opéré des yeux en jenvier dernier et souffrait de diabète sinsi que d'une insuffisance cardiaque,

## JEAN-CLAUDE POMONTI

(1) Kaysone est une transcription phonétique en faotien de cui Song, qui veut dire, en vietnamien, le caporal

(2) Kaysone avait laisse les fonctions, honorifiques de chef de l'Etat au prince



, Le Monde Mardi 24 novembre 1992 7

# LES NEGOCIATIONS SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL

# Le premier ministre va engager la responsabilité de son gouvernement sur les suites de l'accord de Washington

contraint d'engager la responsabilité de son gouvernement sur la négociation du GATT, mercredi 25 novembre à l'Assemblée nationale. La Constitution, en effet, ne lui offre pas d'autre possibilité pour obtenir un vote du Parlement.

ers de souten

William Military

17/21/42

2 2

1

Le premier ministre va être accorder ou refuser deur confiance au gouvernement, M. Pierre Bérégovoy se trouve done dans la même situation que M. Michel Rocard lorsque celul-ci avait tenu à obtenir le soutien du Parlement à l'engagement de la France dans la guerre du Golfe. Dans l'un et l'au-tre cas, la scule solution est l'utilisation de l'article 49 alinéa t de la Depuis 1958, ni les députés ni les sénateurs ne peuvent voter une motion; ils ne peuvent s'exprimer que sur un projet de loi ou pour l'Assemblée nationale lu responsabilité du gouverne-

ment sur son programme ou éven-tuellement sur une déclaration de politique générale.»

Formellement, M. Bérégovoy doit donc attendre le conseil des ministres de mercredi prochain mais sa décision est déjà prise, comme il l'a laissé entendre dimanche 22 novembre au journal de 20 heures de France 2.

Le premier ministre n'a pas eu ce week-end de contacts avec M. Jacques Delors, car on estime à Matignon que la position de la Commission est maintenant claire,

même si celle-ci ne doit officielle-ment se prononcer sur l'accord intervenu à Washington que mercredi. Si le gouvernement souhaite obtenir un soutien du Parlement sans attendre l'approbation formelle de cet accord, c'est parce que, explique-t-on à Matignon, tout retard serait considéré comme un amoindrissement de la détermination de la France. De même, dans l'entourage du premier ministre, on récuse l'idée que la France serait sur ce dossier « isolée ». On explique que sa position tient simple-

deuxième exportateur agricole mondial et la première puissance agricole d'Europe et donc que ses intérêts sont différents de ceux de ses partenaires,

Les collaborateurs de M. Bérégovoy n'acceptent pas non plus le procès en « démagogie paysanne » fait à celui-ci; ils rappellent que le premier ministre a accepte la réforme de la politique agricole commune malgré les vives critiques qu'elle suscitait dans le monde rural et qu'à cause de cela il a failli

alors à la motion de censure déposée par l'opposition que trois voix pour atteindre la majorité absolue. C'est en s'appuyant sur les sacri-fices que la France a accepté de du gouvernement demande aujourd'hui aux autres pays européens de comprendre qu'elle ne peut en accepter de supplémentaires, même pour obtenir un accord sur la libération du commerce mondial, jugée au demeurant souhaitable.

# Ajouter la crise à la crise

Elle peut aussi transformer Jacques Delors en nouveau bouc émissaire (mais cela n'ément plus personne dans un pays qui en consomme au moins un par semaine...) et provo-quer une entaille sérieuse dans l'al-liance franco-allemande alors même que l'attitude britannique nous montre chaque jour que l'Europe est plus que jamais dépendante de la bonne marche de l'axe Paris-Bonn. Elle peut enfin last but not leust, sonner le glas du dessein européen du président, réduire en mietres l'objectif de réduire en miettes l'objectif du second septembat, devenu, croyait-on, le 20 septembre, réalité.

Et tout cela alors même que la part prise par les services et l'indus-trie dans la richesse du pays fait que la France a plus à gagner qu'à perdre dans l'hypothèse de la conclusion d'un accord commercial avec les

L'issue théâtrale et dramatique de ce conflit n'est toutefois pas nécessairement au bout de la route. D'une part, parce que chacun sait qu'un accord final, élément important de la prospérité de nos pays, est, comme on dit. « inéluciable ». D'autre part, parce que, à ce stude, le gouverne-ment français cherche, ni plus ni moins, à obtenir de ses pertengires moins, a obtenir de ses partenantes européens des compensations. C'est d'ailleurs à eux que s'est adressé dimanche soir M. Bérégovoy, en faisant explicitement, référence aux efforts européens consentis en faveur de l'ex-RDA, ou des pays méditerrandens, pour justifier que cette fois les absolutions et les électres feneralis. céréaliers et les élèveurs français soient l'objet de la sollicitude com-

deux activités s'ajoutent aux quotas de production des problèmes spécifiques liés au remplacement d'une barrière protectrice – une taxe à l'im-portation variable afin de dissuader les importations - par un système de tarification qui facilité l'entrée des produits extérieurs à la Communauté. Solliciter le Parlement et l'opposition pour s'armer dans cette négociation délicate est, dans ces conditions, de la part de M. Bérégovoy, une attitude parfaitement com-prehensible.

Ce qui l'est moins, c'est l'exploit réalisé par nos politiques pour se metre, et le pays avec eux, dans une telle seringue. C'est, à vrai dire, une certaine idée de la politique qui est en cause. L'isolement de la France est largement le résultat de considérations de politique intérieure liées, bien évidemment, au calendrier élec-

Regardons l'opposition: passe encore que le président du RPR parle d'un « Munich agricole»: Jacques Chirae est Jacques Chirae, incorrigiblement pessuadé qu'il est toujours ministre de l'agriculture... Mais Pierre Méhaignerie! Il est vrai que le leader du CDS a en commun avec ses troupes de souvent manques au minimum de respect des convic-tions – en l'espèce européennes – qu'ils affichent. En fait, dans cette affaire comme dans d'autres, l'opposition montre qu'elle est prête à tout pour imputer un makimum de diffi-cultés au gouvernement, quitte à tourner le dos à un credo libéral qu'elle continue de mettre en avant; elle en profite pour fanter de mettre

disant que cela peut faire, à gauche, un présidentiable de moins; enfin, en se cantonnant à un discours électoral, elle prend le risque de devoir se controdire dans quelques mois, lors-qu'elle sera revenue au pouvoir,

Du côté du pouvoir, on n'aperçoit guère que des motifs analogues. Menacé d'un nouvel embrasement des campagnes sous l'impulsion vigoureuse des céréaliers, qui ne figurent pas, contrairement à la légende qu'ils entretiennent, parmi les RMistes, et d'une censure à l'Assemblée nationale (celle que l'opposition avait déposée contre la PAC avait de touis voir le promiér. avait deposee contre la PAC avait definule de trois voix), le premier ministre n'a écouté que son instinct de survie : il a retiré le tapis, et s'est donc placé à la tête de la contestation. Voyant le piège, la droite a aussitôt fait monter les enchères et a posé comme condition à son éventuel soutien au gouvernement que celui-ci invoque le droit de veto. M. Bérégovoy a aussitôt suivi.

Il cherche en effet à éviter la censure, alors que celle-ci avait paru un
temps être envisagée: il n'aurait pas
été déshonorant, pour le gouvernement, tant s'en faut, de tomber, étendard européen déployé. Mais c'eût
été engager un processus d'accèlération politique jugé dangereux. Alors
que le président peut entretenir la
fiction politique que son mandat
n'est pas en jen lorsque les élections
législatives viennent à leur échéance
normale, une dissolution, consécutive
à une censure du gouvernement l'impliquerait automatiquement et l'exposeruit, dangereusement.
Le premier ministre vondrait éga-Il cherche en effet à éviter la cen-

Le premier ministre voudrait éga-lement pouvoir-se prévaloir, au mois-de mars prochain, de sa fermeté dans la défense des intérêts de certains sa derense des interess de certains agriculteurs (n'oublions pas qu'il est lui-même l'élu d'une terre vouée à l'élevage bovin, la Nièvre); enfin, il ne désespère sans doute pas de pro-longer le suspense jusqu'au mois de mans, de façon à léguer cet héritage composition de la son successeur de empoisonné à son successeur de droite à l'Hôtel Matignon. Ce qui est, en bonne tradition républicaine, de

Le gouvernement va donc essayer de gagner du temps, tant dans les instances européennes qu'en France. Il a manifestement choisi de durer jusqu'en mars prochain. Mais peut-on avoir pour seul projet d'arri-ver, filt-ce exsangue, au terme normal de la législature en multipliant les

13 490 F ht

15 890 F ht

au lieu de 19 500 R

Clavier étendu.

acrobaties? Entre-temps, les paysans continueront d'attendre le retour de Jacques Chirac, les magistrats de faire connaître des «affaires»; la droite, dans ce contexte, voudra non pas gagner les élections, ce qui, dans les esprits, est chose faite, mais bien éliminer la gauche pour longtemps, rendre impossible la victoire de l'un de ses candidats à l'élection présidentielle en chargeant la mule socialiste de tous les péchés du monde. Dans ces conditions, se taire, comme Michel Rocard, ruser, comme Pierre Bérégovoy, croire que l'on peut s'en tirer seul, comme François Mitter-

rand, nè sont certainement pas des

remèdes suffisants.

Mais au-delà de ces considérations immédiates nos politiques, tous gou-vernements confondus, tous tellement plus attentifs au sort des paysans qu'ils ne l'ont été à celui des ouvriers lors des grandes vagues de restructuration qui ont marqué ces douze dernières années, sont coupables d'avoir laissé venir une crise rurale grave. Celle-ci pose un immense problème d'aménagement du territoire. La nouvelle politique agricole commune est certes destinée à maintenir sept cent mille agriculteurs à la terre, là où l'évolution des marchés ne permettrait d'en faire vivre que trois cent mille. Mais, outre qu'il était maladroit de couvrir d'injures la réforme de la PAC, pour le transformer ensuite en dogme, il cut été plus sage d'anticiper, d'orga-niser et de préparer le pays à cette formidable restructuration, semblable à celle qu'ont connue des secteurs comme les chantiers navals ou la

La France est, Dieu merci, l'un des pays riches de la Communauté. ment, prioritairement aux plus pauvres. La France n'échappera donc pas à une réflexion sur le rôle de l'Etat, qui doit réinscrire parmi ses fonctions régaliennes l'aménagement de l'espace rural et s'imposer les efforts qui conviennent pour préserver sa culture rurale, plutôt que de prendre le risque de l'isolement dans une Communauté dont notre pays doit continuer de partager le leadership avec l'Allemagne.

JEAN-MARIE COLOMBANI catégorie de Françuix », n-t-il

# «La France a besoin de l'Europe, mais l'Europe a besoin de la France».

déclare M. Bérégovoy

Invité du journal de France 2, dimanche 22 novembre, M. Pierre Bérégovoy a affirmé que l'accord de Washington « n'est pas accepta-hle et ne sera pas accepté par la France ». Tout en rappelant que « s'il y avait une crise en Europe, ce ne seruit pus la première, le pre-mier ministre a lancé un appei à la « solidarité européenne ». « La France a besoin de l'Europe, mais l'Europe a besoin de la France », a-t-il souligné, avant de faire valoir que la France n'avait » jamais fait défaut » à ses partenaires. Il a sou-ligné que Paris avait « exprimé cette solidarité dans de nombreuses circonstances n. notamment au bénéfice de M= Thatcher et de M. Kohl. « Lorsqu'il s'est agi de la compensation britannique » ou tut dérogatoire par rapport à la Communauté pour les provinces de l'est de l'Allemogne, la France a fait ce qu'il fallait », a-t-il dit, ajou-tant que l'attitude de Paris avait été la même pour soutenir l'idée d'un fonds de cohésion pour les pays du sud de l'Europe.

Le premier ministre a dit avoir «également besoin de la solidarité des Français». « Je ne tance un appel au secours à personne », a-t-il dit, rasis « dans les grandes circonstances, il est bon que le pays se rassemble». «Je souhaite que l'Assemblée nationale in apporte son concours, sa confiance », a-t-il leurs européens se rendent compte gu'il y a une volonté nationale qui

va au-delà des clivages partisans ». françois n'étaient pas « isolés » au sein du monde rural européen, il les a appelés à « gurder leur sang-froid » et à « éviter tout geste incon-sidéré ». « Pour faire face et pour obtenir plus, il faut absolument qu'il y uit cohésian nationale et que rien ne puisse établir une fracture entre les agriculteurs et telle ou telle

estimé. Interrogé sur l'exercice par la France de son droit de veto, M. Bérégovoy a souligné : « S'Il faut l'unanimité, il n'y aura pas besoin de reto car la France votera besoin de velo cur la France voiera contre. Si par contre il suffisait d'une majorité qualifiée, comme le demande M. Major (...), et si à la fin des fins il n'y a comme possibilité que d'opposer le refus de la France, ce refus sera naturellement celui de la France ». Comme son interiocuteur insistait sur le contre de mate M. Révienneu a seguiose de mate M. Révienneu a seguiose de mate M. Révienneu a seguiose de mate de la france ». de veto, M. Bérégovoy a acquiescé ajoutant : « Muis nous n'en somme

#### « Les polémiques partisanes sont à mettre de côté»

Samedi 21 novembre, dans une déclaration faite à Challuy (Nic vre), le premier ministre avait notamment indiqué : «Le gouvernement considère que le projet de réduction de 21 % des exportations en valume de produits agricoles n'est pas compatible avec la politi-que agricole commune. Il constitue une menace grave pour l'agriculture européenne, et pas xeulement pour l'agriculture française.»

« Nous arons done devant nous une négociation difficile, a pour-suivi M. Bérégovoy. Mais nous avons la force du bon sens : l'Europe ne peut pas réformer la PAC en mai pour la défuire en novemla France, de noire agriculture, de notre économie, de notre vie rurule L'issue de cette négociation enga gera la France pour longtemps. C'est pourquoi un large monsement de cohésion nationale est indispen-sable. (...) Je demande aux agriculteurs leur soutien, comme je demanderal mercredi celui du Par-lement (...). Les polémiques parti-sanes sont à mettre de côté le temps de l'épreuve. Il s'agit de montrer à nos partenaires que la France est

# L'opposition hésite sur l'attitude à adopter

Au lendemain de la décharation du govoy, exigeant seulement que premier ministre sur France 2 et colui-ci « reconnaisse les erreurs et avant le débat de mercredi à l'Assemblée nationale, la plus grande confusion se manifestait, lundi 23 novembre, dans les rangs de l'opposi-tion. La veille, M. François Bayrou, secrétaire général de l'UDF, avait parfaitement résumé la situation générale : « Nous sommes dans une double impasse, avait-il expliqué à « L'heure de vérité», soit une crise a L'heure de verne », ... européenne, soit une crise agricole, soit conduits à abandonner les agri-soit conduits à abandonner culteurs, soil conduits à abandonner la solidarité européenne. » Il n'avait pas mentionné l'autre dilemme qui perturbe ses amis de l'opposition et peut se résumer de la sorte : com-ment contenter les agriculteurs sans donner l'impression de se porter au secours de M. Bérégovoy?

M. Charles Millon, président du groupe UDF à l'Assemblée nationale, convenait volontiers lundi matin convenant voloniters future matin qu'il y avait là pour l'opposition un sérieux risque de se retrouver prise « dans la nasse». M. Pierre Méhai-gaerie expliquait également qu'il n'était pas dupe des arrière-pensées du premier ministre. Selon le président du CDS, il est clair que le chef du gouvernement veut tout à la fois gagner du temps, éviter la motion de censure et tenter de désamorcer des manifestations très dures des paysans français. Mais, cela dit, l'un comme l'autre s'interdisent de penser. comme M. Philippe Séguin, que ce débat de mercredi sur les accords du GATT sera inutile. Il leur paraît au contraire indispensable a pour expliquer comment et pourquoi an en est urrire là ». Comment le concluront-ils? L'opposition semble complètement dans le brouillard.

M. Mehaignerie se montrait incontestablement hundi matin le plus ouvert, voulant surtout éviter de répondre « à une manauvre électoraliste» du gouvernement par « une autre manaurre électoraliste. » Il his imponte «d'être prognatique», c'est-à-dire de «rechercher la plus grande efficacité par rapport aux intérêts de la France». Pour garantir une attitude forte et cohérente de la France vis-à-vis de Bruxelles et des Améri-cains, M. Méhaignerie penche donc pour un vote de soutien à M. Bérédans les négociations qui ont eu

M. Millon semble beaucoup plus circonspect. « Je suis d'accord pour soutenir catégoriquement et fermement le gouvernement, mais je ne suis pas pour l'absolution de M. Béré-govoy», confiait-il lundi matin. M. Millon est plutôt d'avis de jouer la carte de l'abstention. Les centristes doutent que cette splution permette de définir une attintée claire de l'anne de définir une attitude claire de l'op-

Le RPR n'est pas mieux loti que l'UDF. Dénonçant samedi dernier ce «Munich ugricole», M. Jacques Chirac se retrouve pour une fois aux côtés de M. Séguin pour expliquer que le gouvernement n'avait nullement besoin dans côte affaire «de la caution du Parlement» pour faire jouer son droit de veto. De sorte qu'on ignorait enchre lundi matin quelle consigne il entendait donner. Il sera urgent qu'il le fasse vite, car le mouvement est encore en passe, aur mouvement est encore en passe, sur cette question, de s'égarer. Après M. Jacques Toubon, M. Patrick Offier, vice-président du groupe RPR de l'Assemblée nationale, qui était de l'Assemblée nationale, qui était monté en première ligne sur ce dossier la semaine dernière, expliquait lundi matin qu'il était indispensable que par-delà toutes les considérations politiciennes, a la chhésion nationale la plus forte soit maintenne. Pour cux, le oui ou à défaut l'abstention s'imposent. Mais lundi matin encore, pratiquement à la même heure, M. Bernard Pous se trouvait à l'opposé de ce genre de considérations. Le président du groupe RPR à l'As-Le président du groupe RPR à l'As-semblée nationale affirmait sur RMC qu'il était inutile pour M. Bérégovoy d'attendre quelque concession que ce soit de l'opposition

Les groupes parlementaires de l'opposition se réuniront mardi 24 novembre pour tenter de se sortir au mieux de cet embrouillamini. Après avoir maintes fois réclamé, avec raison, d'être associés aux grands débats européens, les voici au pied du mur.

DANIEL CARTON





Macintosh II ci 5/80, Moniteur couleur 14". Clavier étendu. 17 990 F ht

Macintosh II ci 5/230. Moniteur 19 990 F ht

Ça fait gagner entre 6000 et 9000 francs, ça commence par I et ça finit par C: qu'est-ce que c'est?

Yous avez trouvé? Avouons que cette petite énigme n'était pas d'une grande difficulté : seul IC peut vous offrir entre 6 000 et 9 000 francs sur l'achat de ces configurations si et ci. Et vous savez pourquoi? Parce qu'avec 30 000 Macintosh installés en 10 ans, IC est le 1er distributeur Apple en Europe. Et que seul un leader peut vous offrir des prix aussi bas alliés à un aussi



haut degré de service (art graphique, gestion et réseaux locaux). Vous devriez déjà être chez IC.

PARIS 4E IC BEAUBOURG (1) 42722626 - PARIS IER IC

Entre Apple et vous il y a IC.

VENDOME (1) 42.86 90.90 • PARIS 15€ IC MICRO VALLEY (1) 40.58 00.00 • IC MARSEILLE 8€ 91.37.25.03 • IC TOU-LOUSE 61 25 62 32 . IC NANTES 40 47 08 62 . IC IYON 3E 78 62 38 38 . IC'AIX EN PROVENCE 42 38 28 08

## · Le « compromis de Luxembourg »

# « Lorsque des intérêts très importants sont en jeu... »

jamais complètement. Airsi, lors-qu'à Stuttgart, les 17 et 18 juin 1983, le conseil européen

approuva une « déclaration solen-

nelle sur l'Union européenne » pré-

voyant notamment un recours à l'abstention plutôt qu'un vote

négatif, en cas de désaccord d'un

pays, forsque l'unanimité du conseil des ministres était requise

par les traités, la France expliqua

dans une annexe qu'elle souhaitait que le vote soit coifféré si un ou

plusieurs Etats membres le

demandant au nom da la défense

d'un intérêt national essentiel ».

L'Angleterre, le Danemark, l'Ir-

lande, la Grèce prirent une posi-tion semblable alors que la Belgi-

que, l'Allemagne, le Luxembourg, l'Italie et les Pays-Bas affirmèrent

souhaiter que l'on recoure au vote «lorsque les traités le prévoient».

M. Jacques Chirac, alors premier ministre, défendit à l'Assemblée

nationale la retification de l'Acte

unique négocié par le gouverne-ment socialiste de M. Laurent

Fabius, il explique à propos de «ls

l'Acte unique faisait « référence à la déclaration de Stuttgart de juin

Lorsque, le 20 novembre 1986,

fut la principal négociateur, M. Maurice Couve de Murville, alors ministre des affaires étran-gères du général de Gaulle, le compromis de Luxembourd » ne fut pas un accord entre les pays membres de la Communauté économique européenne mais le constat d'une divergence.

Le traité de Rome prévoyait qu'à partir du 1= janvier 1966 les décisions seraient prises à la majorité qualifiée du conseil des ministres. La France, alors, n'acmoins pour ce qu'elle jugeait important. Elle pratique ce que l'on appela la « politique de la chaise vide s en refusant de participer aux délibérations de la Communauté. Après plusieurs mois d'une crise qui fut une des plus graves que connut la construction européenne, une déclaration fut adoptée dans la nuit du 29 au 30 janvier 1966, lors d'une réunion des ministres des affaires étrangères. Elle expliquait : «Lorsque, dans

le cas d'une décision susceptible d'être prise à la majorité, sur pro-position de la Commission, des intérêts très importants d'un ou de plusieurs partenaires sont en jau, les membres du conseil s'efforceront, dans un délai raisonna-ble, d'arriver à des solutions qui pourront être adoptées par tous les membres du conseil dans le respect de leurs intérêts et de ceux de la Communauté conformément à l'article 2 du traité.

» En ce qui concerne le parançaise estime que, lorsqu'il s'agit d'intérêts mès importants, la discussion devra se poursuivre jusqu'à ca que l'on soit parvanu à

» Les six délégations constatent qu'une divergence subsiste sur ce qui devrait être fait au cas où le conciliation n'aboutirait pas com-

Malgré ce constat, ce «compromis s fut utilisé à plusieurs

M. Giscard d'Estaing contre le RPR et le gouvernement Le débat rebondit au printemps

dernier lors de la discussion au Parlement de la révision constitutionnelle rendue nécessaire par la ratification du traité de Masstricht. Le RPR, sa distinguent ainsi de l'UDF et de l'UDC, insista pour obtenir la confirmation par le gou-vernement de la validité du « compromis de Luxembourg». Après ielaues déclarations ambiguês de M- Elisabeth Guigou, ministre délégué aux affaires européennes, M. Roland Dumas, ministre des affaires étrangères, prit une posicredi 13 mai, que « chaque pays

Le coup de grâce

titube. Une salve qu'il sera difficile

d'esquiver au-delà des rodomon-tades actuelles. Car, d'une manière

ou d'une autre, un jour ou l'autre, vu

l'énormité de la pression internatio-nele et l'extrême - et incompréhen-

sible - isolement de la France, il

faudra bien que viticulteurs, éleveurs

et laboureurs se résignent à voir beisser (si possible beaucoup moins

que le « scélérat » pourcentage de 21 %) les exportations européennes

Oui osera enfin appeler un chat un chat ? La situation alimentaire mon-

diale va de scandales politiques en

scandales financiers. Des peuples

entiers meurent de faim à nos

portes, sous nos yeux, et les pays

riches ne trouvent rien de mieux à

faire pour freiner une surproduction

auto-entratenue que de décréter la

jachère! Silos et frigos européens

regorgent de denrées et les stocks

crèvent les plafonds : entre août

1991 et août 1992, les stocks de

céréales sont passés de 17 à

Dans le même temps, le budget

ture continue de s'alourdir : 240 mil-

tards de francs per an, pour conti-

nuer à produire alors que - le

scandale ici rejoint l'absurde - le

revenu des paysans se dégrade

(- 2,2 % an 1991). La France, pour

sa part, verse chaque année 46 mil-

liards de francs à la caisse agricole

de la CEE qui, du reste, les restitue

aux paysans dans la même propor-

23 millions de tonnes...

volonté de ne pas s'en servira. « Il n'existe aucun gouvernement qui accepterait que dans un débat communautaire un intérêt vital puisse être sacrifié d'une quelconque façon, précisa-t-il. Le gouver-nament ne faillira pas à cette règle qui est une règle d'honneur.

M. Pierre Bérégovoy fit même, en tant que premier ministre, une déclaration solennelle où il confirma que «la France n'a iamais renoncé et ne renoncera pas au droit de protéger en cas de crise grave ses intérêts fon-dementaux». Mais il ajouta que depuis le sommet européen de décembre 1974, auquel participait le président de la Républi-que d'alors, M. Valéry Giscard d'Estaing, il y a eu «accord pour fevoriser le vote à la majorité qualifiée ». «La France a toujours resnnes». «La rrance a trujous les-pecté cet engagement depuis lors, souligna-t-il. La France peut-elle s'attribuer le droit de faire échec à le règle de la majorité qualifiée qu'elle a elle-même demandée?»

M. Raymond Barre, lui aussi, souhaita que soit prévervée l'existence d'une possibilité de veto. Il déclara à la tribune de l'Assemblée le 6 mai : «Il n'en reste pas moins que le traité de Maastricht ne doit rien changer à l'existence de l'arrangement de Luxembourg, dont l'interprétation a été clairement fixée par le gouvernement de M. Chirac lors de la ratification de l'Acte unique (...). Je n'ai pas passé plus de cinq ans à finuxelles et un certain nombres d'années à Matignon pour ne pas savoir combien ce point est important.»

M. Giscard d'Estaing, en revanche, le 12 mai, au micro d'Europe 1, assura que le compromis de Luxembourg » n'est plus « valable depuis 1986, depuis qu'on a ratifié l'Acte unique». « Catte question n'est pas une question d'actualité», conclusit-il.

THIERRY BRÉHIER

# M. Dumas impute les difficultés actuelles au gouvernement de M. Chirac

dimanche 22 novembre, sur France 3, au sujet des négociations commerciales entre la CEE et les Etats-Unis, qu'en proposition qui critiquent disconsignation qui critiquent la consecution qui critique de la consecution qui critique qu'a envisager un veto aujourd'hui, au point où nous en sommes, ce serait reconnaître une défaiten, a Les chases ont progressé, mais par suffisamment», a ajouté le ministre des affaires étrangères, en précisant qu'«il n'y aura pas de texte d'accord sur lequel un pourrait voter immédialement et sur lequel un pourrait, par conséquent, exercer évenwellement un droit de veto». «C'est à la fin de ces négociations que tout sera mis sur la tablev et que le gouverne-ment français, a-t-il expliqué, devra ment français, a-t-il expliqué, devra continué. A l'époque, deux ministres représentaient la France deux ces négo-

le gouvernement d'« avoir une meil-leure mémoire des choses, car, a-l-il dit, si nous nous heurions, aujourd'hul, à deux difficultés majeures, la faute teur deux difficultés majoures, la jaute teur en incombe ». Il a rappolé que la négo-ciation, dite Uruguay Round, a com-mencé en octobre 1986 et que, «dès le début, il [a] été question de s'en prendre à la PAC et de resenir sur les subven-tions bes sides et les mutimes donnés à tions, les aides et les soutiens donnés à l'agriculture européense ».

« Le ver était dans le fruit, a-t-il

M. Roland Dumas a déclaré, par pourquoi on se priverait d'utiliser ciations : M. Michel Noir, ministre du imanche 22 novembre, sur France 3, tout les moyens dont noux disposons v. commerce extérieur, et M. François un sujet des négociations commerciales a ajouté M. Dumas, Il a conseillé aux. Guillaume, ministre de l'agriculture, dans le gouvernement de M. Jacques Chirac. »

UMM

Antonina B

A CONTRACTOR

· 自己有效的

1 - A 4 4 4

The Park Sec.

AND SECTION

· 化多次定律 / 100

to make the

990 Sie 🚟 T

M. Dumas a répété, d'autre part, que la possibilité donnée aux États-Unis d'exporter des produits d'alimennation du bétail sans taxes en Europe avait été établie « en 1962 et 1967. avait cite etablie « en 1962 et 1967, sous des gouvernements dirigés par Georges Pompidou », « Ce sont les gouvernements de l'époque (...) qui ont pris cette redoutable, très revloutable décision (...), et, aujourd'hui il est extrêmement difficile de revenir sur cet engagement de la France », a-t-il affirmé.

# Les réactions politiques

D M. Chirac (RPR): «l'heure de vérité ». - M. Jacques Chirac, président du RPR, a demandé samedi 21 novembre, dans un communiqué, que la France oppose son veto au projet d'accord sur le volet agricole du GATT, en estimant qu' « il n'est pas besoin pour cela de la caution du Parlement ». « Le gouvernement fran-çais porte la responsabilité de ce Munich agricole qu'il n'a su ni pré-voir ni empêcher», affirme M. Chirac, qui ajoute: «L'heure de vérité a sonné. Après l'erreur capitale qu'il a commise, en acceptant une réforme prématurée de la PAC, le gouvernement se trouve confronté à un accord inacceptable pour la France.»

D M. Séguia (RPR): «Je ne rois

pas pourquoi nous avons à débattre, » — « Il est tout à fait inutile d'aller vérifier si l'opposition est également hostile à cet accord. Elle l'est, a déclaré M. Philippe Séguin, dimanche 22 novembre, sur TF1 à l'émission «Sept sur sept». Dans la mesure où nous sommes, tout le monde, d'accord pour être hostile à mone, à accera pour eue monte a l'accord, je ne vois pas pourquol nous avans à débattre. Il n'y a qu'une chose à faire : c'est d'aller à Bruxelles et d'obtenir de nos partenaires qu'ils acceptent de remettre en question l'accord passe par les deux négociateurs de la Commission. Si le gouvernement ne l'abtient pas, qu'il mopeus juridiques d'agir, elle doit les utiliser saus attendre parce que les gesticulations saus initiative politique rèelle, on a vu ces derniers temps ce que cela a donné. L'adversaire, ce n'est pas les Etats-Unis, c'est la Communauté européenne. Les États-Unis défendent leur bout de gras. c'est tout à fait normal. Ils sentent qu'ils n'ont personne en face. Ce qui est en cause, c'est le mode de fonc-tionnement de la Communauté, c'est la liberté que preud la Commission de défendre des positions qui mettent en cause les intérêts fondamentaux

 M. Toubon (RPR): «Pas de sou-tien à la politique du gouvernement.»
 «Nous ne soutiendrons pas la politique du gouvernement tout en soute nant la position de la France, s déclaré M. Jacques Toubon, député RPR de Paris, sur Europe 1. Il faut distinguer les deux choses. Il n'est pas question que le soutien que nous apportons à nos intérêts nationaux dans cette négociation soit transformé par le gouvernement en un soutien à sa politique. Naturellement, nous sou-

## Dans le Monde des débats de novembre

A la fin du siècle il ne restera que et de civilisation.

Le Monde des débats, dans son numéro de novembre, pose la question : que signifie cette disparition de la classe paysanne, comment s'explique-t-elle, quelles conséquences en tirer? Un débat de fond en arrière-plan des discussions actuelles et de le crise ouverte entre la France, l'Europe et les Etets-Unis.

gues. 30 F.

tiendrons les représentants de la à abandonner les agriculieurs, soit France, que cela soit ceux du gouvernement ou d'autres. Nous devrons être tous, quelles que soient nos opinions, derrière les représentants de la France, mals nous ne soutiendrons pas le gouvernement en tant que tel. Le gouvernement a fait dans cette affaire énormément de faites dont les paysans français, en particulier, paient l'addition aujourd'hui.»

□ M. Pons (RPR): « Nons n'allons pas servir de caution.» - « Nous n'al-lons pas servir de caution à un gourernement à bout de souffle », a déclaré, lundi 23 novembre, sur RMC, M. Bernard Pons, président du groupe RPR de l'Assemblée nationale. A la question de savoir si l'opposition aliait « répondre pré-sent » à l'appoi à la « conésion nationales lancé par M. Pierre Bérégo-voy, le président du groupe RPR à l'Assemblée nationale a répondu; Ma reponse est non. Il n'avait qu'à y penser avant. Lorsque nous disions qu'il s'engageuit dans une matoraise voie sur la politique agricole com-mune, il falluit qu'il nous écoute. A partir du moment où le gouvernement s'aperçoit qu'il est dans une en disant : « Venez à mon secours !» Ce débat est inutile. Le gouvernement a commis des erreurs, et il peut maintenant se tirer de cette situation en utilisant le droit de vetu, »

u M. Bayrou (UDF): «J'approuve ce refies, mais pas la démarche.» -M. François Bayrou, secrétaire général de l'UDF, à « L'heure de vérité» sur France 2 : «Je ne peux pas dire quel sera notre rote au Par-lement, il faut que le gouvernement nous dise et dise aux agriculteurs quelles sont les perspectives offertes par son refus. J'approuve ce refus mais je n'approuve pas les condi-tions, la démarche qui ont fait que nous nous trouvons aujourd'hui isoles Nous sommes dans une double impasso : soit une exise européenne. soit une crise agricole, soit conduits

conduits à abandonner la solidarité européenne. La très grande erreur a été de ne pas s'être assuré que la réforme de la PAC n'allait pas nous mettre en situation de faiblesse supplèmentaire par rupport au GATT. ll n'y a pas d'autre choix que d'opposer notre droit de veto. On ne peut pas trahir une deuxième fois les agriculteurs français. On ne peut pas faire autrement que de dire « non », mais il faut mettre en cause la res-ponsabilité de ceux qui nous ont conduits dans cette impasse.»

u M= Blandia (Verta): «Attitude de fermeté.» - « Le gouvernement a le devoir de maintenir son attitude de sermeté pour éviter que les Etats-Unis ne deviennent le gendarme économique du trafic de blé dans le monde», a déclaré M= Marie-Christine Blandin, prem- marte-artistue statuda, pre-sidente du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais (Verts), au «Grand jury RTL-le Monde». « En effet, si nos importations sont limi-tées, seuls les Etats-Unis auront la mairise des échanges économiques de denrées alimentaires et c'est, comme d'habitude, le Sud qui forme de commerce sans pitté.

a .. M. Mégret (FN): «Capitalation de l'Esrope». - «L'accord conclu dans le cadre du GATT par la Commission de Bruxelles consacre la capitulation de l'Europe face aux Etats-Unis, affirme dans un communiqué M. Bruno Mégret, délégué général du Front national. Cet accord scandaleux qui brade les intérêts de la France démontre combien les senants du oui à Maastricht ont trompé les Français : l'Europe de Bruxelles ne renforce pas la France face aux USA, elle l'entraîne dans la soumission. Le gouvernement est donc placé desant ses responsabilités : ou trahir les agriculteurs, ou rompre les règles bruxellolses et refu-ser l'accord. Le Front national demande au gouvernement de choisir la seconde solution.»

## par François Grosrichard ou des handicapés, au rayon désho-

L y avait, depuis deux semaines, quelque chose d'émouvant, voire norant de l'économie assistée. Quand on exerce le métier d'éleveur de pathétique, dans ces suppliques unanimes des organisations syndide brebis sur le causse Méjean et quand les trois quarts de son revenu cales et professionnelles agricoles proviennent de primes de l'Etat ou classées plutôt à droite, adjurant le gouvernement et le président de la de Bruxelles, comment garder République « de préserver les imérêts encore, même avec du cœur au ventra, le santiment que l'on reste, au vitaux du pays», « de résister aux même titre que l'ouvrier de Paugeot pressions américaines», « de maintanir inébraniablement una fermaté ou l'agent d'assurance parisien, un acteur économique à part entière? Marginalisation, crisa culturelle voire absolue». Des campagnes éteintes de la Margeride comme des plantureusas exploitations céréalières du existentielle, réticence presque honteuse d'avoir à demander - sans Soissonnais montaient la même espoir - à ses enfants s'ils « prencomplainte et la même colère dront la suite», deviennent pour rageuse : «Ne nous abandonnez pas!» Les événements des probeaucoup d'agriculteurs des perschaines semaines montreront si le pectives plus douloureuses encore enon» français affiché si ostensibleque la seule difficulté comptable de ment aura été payant ou s'il ne resioindre les deux bouts. ellevuori eru filmeten eup éliov 13 terfuge et un moyen d'avoir gagné salve sur un monde découragé qui

Car, pour les responsables agri-coles les plus lucides, ce qui arrive au GATT ne pouveit pas ne pas arriver un jour tant la logique du libéralisme à tous crins l'emporte dens les esprits et les réalités économiques sur la tradition de la protection par la subvention automatique.

un peu de temps.

Il n'empêche : l'agriculture francaise, la première de la CEE, vient de recevoir avec la compromis de Washington un nouveau et violent choc, six mois exactement après celui de la réforme de la PAC (politique agricole commune) dont elle ne s'est pas encore remise. Ils avaient beau s'y préparer, voire s'y attendre, les paysans restent abasourdis. De la Mavenne laitière au Vauciuse fruitier, l'accord du GATT est, pour eux, le coup de grâce.

#### De scandale en scandale

L'arrangement sur la PAC, au printemps, que M. Louis Mermaz, an dépit de combats d'arrière-garde, n'avait pu éluder plus longtemps, prévoit pour l'assentiel une baisse progressive de 29 % des prix garantis des céréales, de 15 % pour la viande bovine et la mise en jachère de 15 % des surfaces. La chute des revenus tirés de la vente ou de l'exportation sera, assure-t-on à Bruxelles, compansée par des primes. Voità donc le paysan rangé chaque jour davantage aux côtés des RMistes, des personnes âgées tion après d'innombrables procédures, dossiers, papiers, réunions de comité de gestion. C'est Kafka...

Et que promet Bruxelles demain au titre de la nouvelle PAC qui devrait aboutir, en théorie, à une meilleure maîtrise des productions avec beaucoup moins d'agriculteurs attributaires? Una ardoisa agricole qui passera de 240 milliards de francs à 270 en 1997... auxquels il faudrait ajouter plusieurs miliards da francs décidés l'été dernier par M. Bérégovoy au titre du programme français d'accompagnement de la

La jachère additionnelle qu'occa-

sionnerait l'accord de Washington apparaît, dans ces conditions, à la fois comme une nécessité économique urgente, puisque les mécanismes régulateurs communautaires se révèlent inopérants pour juguler la surproduction, et un non-sens social. La fonction historique de l'agriculteur, avant même qu'on ait inventé récemment son rôle de gardien de la nature, n'est-elle pas fondamentale-ment de fournir la nourriture? Et comment ne pas comprendre alors le désarroi d'une profession (qui compte encore 900 000 exploitetions) qui perd tous ses repères puisqu'elle n'est plus ni majoritaire dans le monde rural ni reconnue comme essentielle dans la fabrication du produit national brut et de la valeur ajoutée nationale?

Comme hier dans les chantiers navals et la sidérurgie, la paysannerie française se trouve donc à l'aube d'un gigantesque plan social puisque dans cinq à dix ans 200 000 à 400 000 exploitations auront été rayées des registres de l'emploi avec des conséquences en chaine dramatiques sur les secteurs du machinisme agricole, du transport, du stockage, des engrais, des coopéra-tives de collecte at de transforma-

Le 29 septembre 1991, lorsque les paysans défilaient dans les rues de Paris, une petite fille avait déroulé un calicot sur le balcon d'un bel immeuble haussmannien : «Quand je serai grande, je veux voir encore des paysans, a Avec de la chance, elle pourra rendre visite à quelques cagro-managers » le nez collé sur laurs ordinateurs; mais à des paysans véritables, c'est une autre

Un paysage sans paysans

en France que quelques centaines de milliers d'agriculteurs qui seront le plus souvent des salariés de l'industrie et du commerce. Bouleversement considérable qui, à l'image de ce qui se passe à l'étranger, marque un changement d'épo-

En vente dans les kios-

# INITIATIVE REPUBLICAINE

Revivifier les valeurs républicaines essentielles (liberté, égalité, fraternité, laïcité) est aujourd'hui prioritaire. Dans une période de crise où l'économisme dicte la conduite du politique, le tissu social se dégrade, les inégalités s'accroissent, l'idéal républicain doit s'affirmer. Pour ce faire, nous vous appelons à participer au

#### GRAND BANQUET REPUBLICAIN LUNDI 7 DÉCEMBRE 1992 À 19 H 30

à la Mutualité 24, rue Saint Victor 75005 PARIS

Marc Blondel secrétaire général de la CGT-FO, Catherine Kintzler philosophe, Henri Pena Ruiz philosophe. Bernard Teper président d'Initiative Républicaine. interviendront durant ce banquet.

## **BULLETIN DE PARTICIPATION**

Je souhaite participer au banquet républicain du 7 décembre 1992 à 19630 à la Mutualité PARTICIPATION 150F PAR PERSONNE

NOMBRE DE PARTICIPANTS :

**PERSONNES** 

CI-JOINT LA SOMME DE : Fine charge à l'argre l'aisaine Benditeine

> A renveyer à l'Initiative Républicaine 75 / 77 rue du Père Corentia 75014 Paris





# SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL

# A l'étranger : satisfactions gouvernementales et inquiétudes professionnelles

Les réactions à l'accord de Washington ont été à l'étranger presque toujours positives dans les milieux gouvernementaux mais pleines de réticences lorsqu'elles sont exprimées par les milieux

 Aux Etats-Unis, le président
Bush s'est félicité de l'accord, mais M. Bill Clinton a été plus réservé, déclarant notamment qu'il « avait de l'espoir mais que nous devons examiner cet accord (...), voir les détails ». Pour M. Dean Kleckner, président de l'American Farm Bureau Federation, l'accord sur les oléagineux ne limite pas suffisare-

iques

. ~ # # # ##

PUBLICAN

ment la production européenne, mais all àidera les agriculteurs américains à regagner des parts de marché qu'ils perdent depuis de nombreures années ». De son côté, M. Steve Yoder, président de l'As-sociation américaine de soja, a fait remarquer : « On a exigé de nous phis de souplesse qu'il n'est juste.»

e En Australie, le premier ministre, M. Paul Keating, a estimé que l'accord avait « entière-ment changé le contexte mondial des produits agricoles pour les agriculteurs australiens. C'est la pre-mière fois depuis dix ans que l'on pourra observer une diminution des

mécanismes de soutien des prix agricoles, en particulier aux Etaus-Unis et en Europe ». Pour M. Gareth Evans, le ministre des affaires étrangères, également ministre du commerce, « les Franministre du commerce, « les Fran-çais entendent poursuivre leur résis-tance politique jusqu'au bout » mais dans ce combat, « [il ne crois pas] qu'ils pourront compter sur un quel-conque appui au sein de la commu-nauté internationale. Le seul cas de figure dans lequel ils pourraient persister (...), ce serait avec le sou-tien allemand », mais, dans le contexte actuel, le ministre sustan-lien ne croit pas que ce soit enviralien ne croit pas que ce soit envisa-

 En Grande-Bretagne, M. John Major a déclaré que l'accord était e la meilleure nouvelle possible, tant pour l'Europe que pour les Etats-Unis », levant « la menace d'une guerre commerciale catastrophique » et devant « donner un nouvel élan » à la relance. Le ministre britannique de l'agriculture, M. John Gummer, s'est dit persuadé que la France reviendrait sur son hostilité après avoir étudié les détails de accord a point par point ». Optimisme que ne partagent pas les professionnels. Un accord au GATT ne doit pas être obtenu e à n'importe quel prix et l'agriculture ne doit pas être traitée comme l'agneau sacrifié sur l'autel de la liberté du commerce», a déclaré M. David Naish, président du National Farmer's Union (NFU). Scion M. Naish ail va être Scion M. Naish « il va ètre extrémement difficile» pour les agriculteurs de supporter les réductions de production prévues par le projet. « Arrivant après les réformes de la PAC, cela va se traduire par des années difficiles pour l'agriculture britannique. » La presse britannique, quant à elle, demande à la France d'accepter l'accord. Pour le Financial Times. « tenter un veto France d'accepter l'accord. Pour le Financial Times, « tenter un veto porterait à la CEE un coup dont elle pourrait ne pas se remettre (...). Ce qu'il faut c'est une grande poussée en avant (...). Un monde doté d'un système d'échanges qui fonctionne offre l'espoir d'un avenir meilleur à des militards de personnes. » Le journal britannique ajoute : « Les négociateurs, qui ont

rurale, doivent ignorer cette requête En Italie, Rome s'est déclaré

En Italie, Rome s'est déclaré satisfait « qu'une solution de juste compromit se profile ». Le ministre de l'agriculture, M. Gianni Fontana, a cependant déclaré qu'il était préoccupé par la réduction de 10 % des surfaces européennes cultivées en soja. Par ailleurs, le président de la Confagricoltora (confédération agricole), M. Giuseppe Goia, a demandé une entrevue d'urgence au gouvernement, qu'il a d'urgence au gouvernement, qu'il a invité à se montrer solidaire de la France. « Nous avions raison de dire que c'était une erreur de réformer la politique de la Commu européenne avant de conclure un accord sur le GATT. A présent, les agriculteurs vont payer double.»

• En Allemagne, M. Dieter Vogel, porte-parole du gouverne-ment, a déclaré que le compromis

tralté sans ménagement la France constituait une boanc base à partir de laquelle il fallait au plus vite et producteurs laitiers ont unaniconclure. « Le gouvernement pense que cet accord peut être applique dans le cadre de la PAC.»

. En Espagne, le ministre de l'agriculture, M. Solbes, a déclaré que l'accord présentait des fiant le compromis de « bonne nouvelle» mais s'inquiétant du gel des terres qui concernera la culture du tournesol. A propos de l'attitude française, M. Solbes a déclaré: a Nous aimerions savoir ce qu'il y a derrière cette position et si elle se fonde sur des éléments que nous n'avans pas pris en compte.»

 Aux Pays-Bas, le ministre de l'agriculture, M. Piet Buckman a déclaré qu'a part le secteur laitier qui sera pénalisé, l'agriculture néerlandaise ne pourra que « profiter fortement » d'un accord au GATT.

mement rejeté le compromis de Washington. Le Conseil de l'agriculture, le plus puissant syndicat agricole, s'est déclaré extrêmement mécontent » et a demandé au gouvernement d'opposer son veto. e Ce n'est pas tant contre la réduction des subventions que nous protestons que contre les restrictions à l'exportation ». En revanche, le ministre de l'agriculture, M. Laurits Tornas, s'est réjoui de l'accord.

e En Irlande, le ministre des affaires étrangères, M. David Andrews, a déclaré que la France ne devait pas être « isolée » au sein de la CEE sur le dossier GATT et que la solidarité communautaire ne devait pas être compromise. « La voix de la France est centrale», a

# M. Delors: «Le conseil des ministres décidera»

M. Jacques Delors a participé, samedi 21 novembre à Paris, à la première assemblée générale du club Témoin (voir page 10). Interrogé à cette occasion sur le projet d'accord CEE-Etais-Unis sur l'agriculture, le président de la Commission européenne a déclaré qu'il s'agit d'une « étape inévitable sur la roje d'un accord, (...) d'un rapprohement des positions pour permetre la résurerture des négociations, muis pas encore de la vrale négomuis pas encore de la vraie négociation». «Je n'aurai un avis que lorsque l'accord [du GATT], à Genère, sera fait, ce que j'espère», a-t-il affirmé devant la presse.

M. Delors a souligné qu' « à tout moment, c'est le conseil des ministres qui décide », « Solidaire de l'institution » qu'il représente et soucieux « d'afficher lu cohésion » de la Commission de Royalle, il de la Commission de Bruxelles, il n'a pas pris position sur le volet du projet d'accord concernant l'Uru-guay Round. Il a indiqué que la Commission, lors de sa réunion hebdomadaire, le 25 novembre, «étudiera en détail» le document, afin de juger s'il est «compatible avec la PAC, ce que certains pensent ». « Il y aura une bataille de chiffres, a-t-il prédit, cur tout dépend de la manière dont an évalue la productivité, les changements de production et autres. Le conseil des ministres aura un document et il décidera, »

A propos de l'autre volet du pro-jet d'accord, concernant les oléagi-neux, M. Delors a affirmé que la CEE « doit respecter les lois » après sa condamnation au GATT. Il a sa concamnation au GATT. Il a souligné que les négociateurs européens avaient « obtenu satisfaction», puisque toute limitation en tonnage de la production européenne avait été écartée. Sur le volet non agricole du GATT, enfin, il estime que «les négociateurs européens ont pu obtenir d'impor-tantes concessions des Etats-Unis en matière de baisse des tarifs douaniers et d'accès au marché, de pro-tection de la propriété Intellectuelle, des services et de la protection con-tre lex mesures unilaiérales ».

Un accord au GATT « sera très bénéssque pour l'économie euro-péenne et, notamment, pour l'économie française», a assuré M. Dolots, mais «il ne doit pas se faire au détriment de l'avenir des agriculteurs », « On leur demande blen des sacrifices, a-t-il dit. Je pense bien à eux et J'al toujours pense à eux au cours des derniers mals e

# Les laitiers et céréaliers néerlandais expriment leurs craintes

**AMSTERDAM** 

de notre correspondant

L'annonce de l'accord agricole entre la CEE et les Etats-Unis dans le cadre des pourparlers du GATT
a suscité des réactions mitigées aux
Pays-Bas: les milieux politiques et
d'affaires sont plus soulages que
satisfaits, et le monde agricole est à
la fois inquiet et divisé.

Cette ambivalence des sentiments est à la mesure du particula-risme de la situation néerlandaise par rapport aux pourparlers de l'Uruguay Round. Rien de ce qui peut affecter de près ou de loin la politique agricole commune (PAC) ne laisse indifférents les Pays-Bas, qui sont la deuxième grande puis-sance «verte» de la CEE, derrière la France, avec une production brute de quelque 112,5 milliards de francs en 1991. Mais ils sont avant tout une nation commer-cante qui tire l'essentiel de sa pros-périté de ses exportations (60 % du PNB en 1991) et qui entend profi-

des négociations sur le GATT. D'autant que la déprime des économics britannique, américaine mais surtout allemande donne déjà la migraine aux autorités de La Haye (le Monde du 18 novembre).

C'est pourquoi la détente surve-nue entre Washington et les Douze a été saluée comme « une bonne nouvelle » par le chef du gouvernement : elle annonce la levée, à terme, de certains obstacles au libre-échange et éloigne, pour l'heure, le specfre d'une guerre commerciale euro-américaine. Celle-ei était appréhendée par les chefs d'entreprise et les responsables politiques, moins pour ses effets directs sur les produits néerlandais que pour son impact psychologique général et pour les répercussions d'un éventuel échec au GATT sur la construction curo-

Mais le soulagement est tempéré, y compris au niveau gouvernemen-

ter, à son échelle, du « coup de fouet » attendu de la conclusion de la double diminution (subventions et volume) des exportations agricoles consentie aux États-Unis. Le tout-puissant secteur laitier, qui produit 10 millions de tonnes par an et en vend le quart hors CEE, craint une balsse des revenus des producteurs de 25 % et la perte de 2 000 emplois. Les céréaliers, qui s'attendent à devoir mettre en jachère des surfaces supplémen-taires, sont également inquiets.

Le président d'une organisation régionale de céréaliers a appelé les paysans néerlandais à rallier l'opposition des Français, Mais, outre que le secteur céréalier (8 % de la production agricole totale) est petit, la solidarité des horticulteurs ou des éleveurs est loin d'être assurée : ces derniers devraient au contraire bénéficier de l'accord. Un accord dont le président de l'intersyndicale a éloquemment dit qu'il était « par solde, une mauvaise

CHRISTIAN CHARTIER

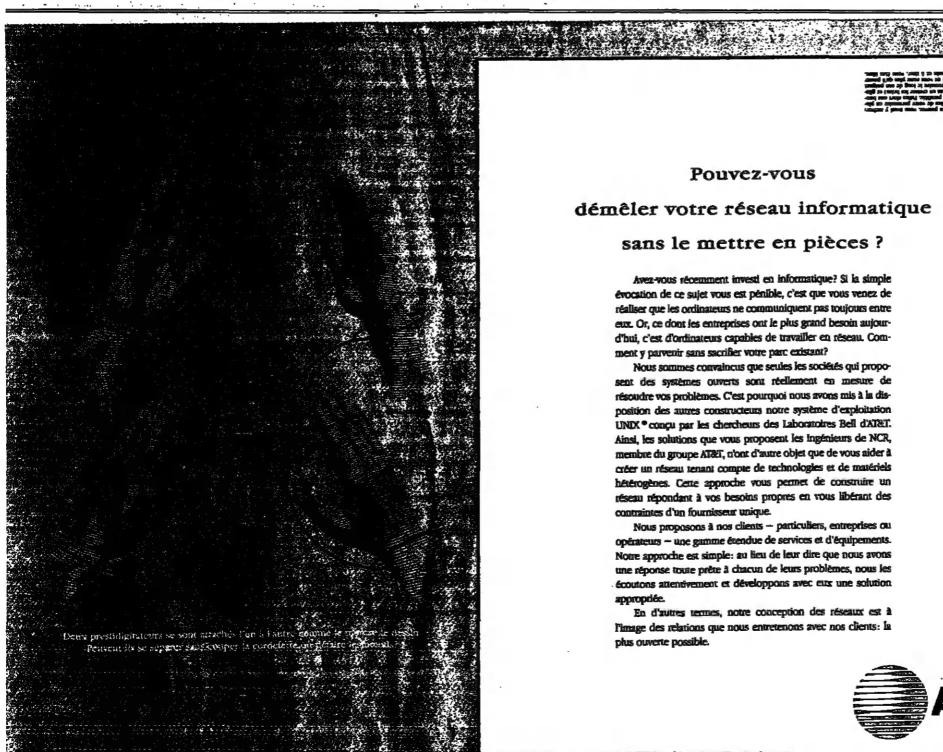

## Pouvez-vous

## démêler votre réseau informatique

## sans le mettre en pièces?

Avez-vous récemment investi en informatique? Si la simple évocation de ce sujet vous est pénible, c'est que vous venez de réaliser que les ordinateurs ne communiquent pas toujours entre eux. Or, ce dont les entreprises ont le plus grand besoin aujourd'hui, c'est d'ordinateurs capables de travailler en réseau. Comment y parvenir sans sacrifier votre parc existant?

Nous sommes convaincus que seules les sociétés qui proposent des systèmes ouverts sont réellement en mesure de résoudre vos problèmes. C'est pourquoi nous avons mis à la disposition des aurres constructeurs notre système d'exploitation UNIX \* conçu par les chercheurs des Laboratoires Bell d'AT&T. Ainsi, les solutions que vous proposent les ingénieurs de NCR, membre du groupe AT&T, n'ont d'autre objet que de vous aider à créer un réseau tenant compte de technologies et de matériels hétérogènes. Cette approche vous permet de construire un réseau répondant à vos besoins propres en vous libérant des contraintes d'un fournisseur unique.

Nous proposons à nos clients - particuliers, entreprises ou opérateurs - une gamme étendue de services et d'équipements. Notre approche est simple: au lieu de leur dire que nous avons une réponse toute prête à chacun de leurs problèmes, nous les écoutons attentivement et développons avec eux une solution

En d'autres termes, notre conception des réseaux est à l'image des relations que nous entretenons avec nos clients: la plus ouverte possible.



# M. Séguin et M<sup>me</sup> Barzach défendent leur action durant la cohabitation

de l'émission de TF1 «7 sur 7», M. Philippe Séguin, député RPR des Vosges, a souligné qu'après avoir refusé de signer la première demande de mise en accusation de M. Fabius, M. Dufoix et M. Hervé devant la Haute Cour, il s'y était rallié dès lors que M. Fabius demandait lui-même à être jugé et que le président de la République faisait écho à cette demande. Il a renouvelé sa proposition de laisser le groupe socialiste de l'Assemblée nationale rédiger lui-même l'acte d'accusation « pour bien marquer qu'il n'y a pas d'ar-rière-pensées politiques».

interrogé sur le retard avec lequel les victimes ont été indemnisées, M. Séguin, qui sut ministre des affaires sociales et de l'emploi dans le gouvernement de cohabitation de M. Jacques Chirac, a fait observer que « l'administration de la santé, à l'époque, en l'absence de fautes démontrées ni même précisément allèguées, n'avait pas les moyens ni le droit de prendre l'inicritères, scion auci montant, elle

aurait pu être définie». « Nous n'avons pas, c'est vrai, a-t-il ajouté, ressenti le besoin de prendre une loi à l'époque parce que nous étions dans l'incupacité de saisir l'ampleur du problème (...). Nous n'avons pas refusé les demandes des hémo-philes, nous les avons simplement incités, pour éviter d'abord la prescription de leurs droits, à se porter devant la justice, et nous les y avons aidés. Les procès ainsi déclenchés ont servi de base ultérieurement, d'abord au déclenche-ment de la vérité et, ensuite, à l'in-

En réponse à la même question, M= Michèle Barzach, qui était, de 1986 à 1988, ministre délégué à la santé, a indiqué, dimanche 22 novembre au Forum RMC-l'Express, que le gouvernement français avait agi, à l'époque, comme le gouvernement allemand en suggé-rant aux hémophiles de porter plainte contre les centres de transplainte contre les centres de trans-fusion sanguine. « Deux pays ont indemnisé différenment : c'est l'An-gleterre et le Danemark, par la loi. Et si nous avions voulu indemniser les hémophiles à ce moment-là, il aurait fallu une loi. Et dans cette loi, il aurait fullu démontrer la res-

ponsabilité parce que qu'il faut bien qu'il y ait quelque part une responsabilité. » A propos de la collecte de sang dans les prisons, M= Barzach a rappelé qu'un ordre y avait théoriquement mis fin en 1985. « Nous n'avions aucune raison a priori d'imaginer qu'un certain nombre de centres s'étaient affranchis de cet ordre-là, a-t-elle dit. Il aurait failu qu'un certain nombre de systèmes d'alerte fonctionnent (...). Je suis à la fois atterrée et

Invité de «L'heure de vérité» sur France 2, dimanche, M. François Bayrou, secrétaire général de l'UDF, s'est élevé contre les propos de M. Mitterrand, qui avait comparé la mise en accusation de M. Fabius à une « petite affaire Dreyfus ». M. Bayrou a jugé cette déclaration « indigne ». « Pour M. Mitterrand, les mots ont un sens. Il est pêtri d'histoire. Cela veut dire que l'on poursuit un innocent parce qu'il est juif. Je dis que M. Mitterrand recherche une diversion par des moyens indignes. Parler d'antisèmitisme à propos de cette affaire-là, c'est une honte.»

¡La mécanisme mis en œuvre en 1989 sous le gouvernement Rocard pour indemniser les héstophiles contaminés par le vives du sida comportait la constitution de deux fonda complémentaires, l'an public, l'autre privé. Le premier résultait d'une casvention signée entre le ministère de la santé et l'Agence française de lette coutre le sida. Les sommes accordées (de 30 600 à 170 606 frança ne concrenalent que les personnes victimes d'un sida déclaré. Le fonds privé résultait d'un protocole d'accord entre la transfinsion sangulas, l'Association française des hémophiles et les ausureux. Il official des versaments altent de 100 600 à 620 600 francs. Les fonds privés (170 millions de frança déloqués par les assureuxs) pouvaient intervenir dès es state de la conscientifica.

D'antre part, la renonciation à toute criou en justice par ceux qui étaient sinsi adenanisés ne concernait que la partie rivée du fonds (centres de transfesso et sureurs). En d'autres termes, les hémo-hiles indemnisés pouvaient engager des ourantes coutre l'État. Ce qu'ils firent.

pourantes contre l'Est. Ce qu'ils lirent.

Elen un persent de savoir quelle « aide »
a fournie le gouvernement Chirac aux
hémophiles pour « se porter devant la justice ». Le seul document comm sur cette
question (le Monde du 17 morentre) est
le compte rends de la rescoutre organiste
un invier 1988 entre les responaciées de
l'AFH et M. Gay Berger, directeur de
cabinet de M. Michèle Barrach, dans
lequel M. Berger estime que, « si l'association peuse qu'il y a en lante, soit de la
transfusion sanguime, soit de l'Etat, alle
doit attonner en justice ».]

Après le coup de filet policier dans les milieux nationalistes

# Un nouveau groupe clandestin a fait son apparition en Corse

L'instruction du juge parisien Jean-Louis Bruguière sur le mitraillage d'un fourgon de CRS à Ajaccio en septembre dernier et celle du juge Roger Le Loire sur une tentative d'extorsion de fonds à Sagone, pour lesquelles les magistrats ont dirigé un vaste coup de filet, le milieux nationalistus, concement en fait une seule et même affaire de droit commun. L'apparition du Front armé révolutionnaire corse (FARC), un nouveau groupe clandestin, pourrait avoir pour but de «politiser» cette affaire de racket. Parmi les neuf personnes transférées à Paris, jeudi 19 novembre, figurent des délinguants de droit commun n'ayant pas de liens avec le mouvement nationaliste.

de notre correspondant

A défaut d'être révélés par les magistrats antiterroristes de la quatorzième section du tribunal de Bastia, les dessous de cette enquête ont été dévoilés par les responsables nationalistes A Cuncolta naziunalista au cours d'une confé-rence de presse, vendredi 20 novembre à Ajaccio, après leur remise en liberté au terme de leur garde à vue. « l'opération de police menée à grand renfort médiatique par les juges antiterroristes débouche sur une banale affaire de droit commun, ont-ils déclaré. Elle incrimine directement le fils de la victime, qui aurait lui-même orga-nisé le racket de ses purents avec l'aide de certains de sex amis se réclamant du FLNC.»

M. Alain Gomis figure, en effet, au nombre des neuf personnes transférées jeudi à Paris. Le jeune homme semble entretenir des relations très conflictuelles avec ses parents. Craignant de ne pas béné-licier du produit de la vente de certaines affaires immobilières de son père, M. Gomis a imaginé et tente de lui extorquer des fonds. L'enquête révèle qu'un individu se réclamant du FLNC «canal historique » et prétendant racketter M. Claude Gomis, un commerçant

#### **PREPARATION AUX ACCES DIRECTS** EN 2º ANNEE

HILL - ESCP - ESC Admission sur licence

mi Sciences-Po Admission sur licence

Admission sur Maitrise

18, rue du Cloître Notre-Dame 75004 Paris @ 43.25.63.30

ajaccien propriétaire d'une salle de culture physique et d'un restaurant, avait averti téléphoniquement la victime que l'organisation mitraillerait un ear de CRS pour prouver sa capacité de représailles et authentifier son origine.

Des écoutes téléphoniques ont permis aux policiers d'interpeller différents suspects, dont le fils de la victime. Les deux responsables nationalistes interpellés par les enquêteurs l'ont été parce que cités au cours des conversations téléphoniques entre certains membres de la famille. Les Gomis envisagenient de demander à ces personnalités d'intercéder dans la mesure de leurs possibilités auprès du FLNC pour faire cesser les menaces de

Pour M. Jean Biancucci, élu ter-ritorial Corsica Nazione, remis en liberté deux jours après son inter-pellation, «il s'agit d'une grossière munipulation politico-judiciaire. Le pouvoir a comprix que, pour attein-dre le mouvement nationaliste, il fallait tenter de le salir. Alors MM. Brugulère et le Loire sont arrivés pour tenter de lier des res-ponsables de A Cuncolta à un monracket et ils ont commence leur mission par une dragonnade. Le temps prouve que c'est une panta-lannade».

MICHEL CODACCION

La première assemblée générale du club Témoin

M. Delors et ses amis veulent « refaire le lien entre les citoyens et ceux qui les dirigent»

Le club Témoin, créé sous le Le club Témoin, créé sous le patronage de M. Jacques Delors au début du mois d'octobre dernier à Lorient (le Monde du 6 octobre), a réuni, samedi 21 novembre, sa première assemblée générale. Quelque trois cents personnes, dont trois membres du gouvernement — M Martine Aubry, Ségolène Royal et Elisabeth Guigou, — assistaient à cette réunion, au terme de laquelle le président de la Commission européenne a annoncé l'orgalaquelle le président de la Commission européenne a annoncé l'organisation, les 15 et 16 janvier prochain à Paris, d'un colloque international sur « L'actualité et des promesses de la social-démocratie». Il a précisé que Témoin « n'est pas un courant'» du PS et qu' « il ne déposera jamais de motion aux congrès » de ce parti. Il ne s'agit pas non pius, a-t-il indiqué, de « vider le PS pour remplir le club Témoin ».

M. François Hollande, président du club, a annoncé la mise en place de douze groupes de travail et celle du conseil d'administration de l'association. Ces deux instances comprennent des personnalités appartenant aux courants fabiusien, jospiniste et rocardien du PS. Le club publiera une revue trimes-trielle. L'objectif de Témoin, a-t-il dit, est de e refaire le lien entre le simple citoyen et ceux qui préten-dent savoir et qui dirigent ».

Le débat de censure à l'Assemblée nationale

## L'opposition dénonce le caractère «irréaliste» du projet de budget

nomination à la tête du gouvernement, M. Pierre Bérégovoy devait faire face, lundi 23 novembre, à une motion de censure déposée par l'opposition. Celle-ci répond à la décision du premier ministre d'engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi de finances pour 1993, au titre de l'article 49. alinéa 3, de la Constitution. Compte tenu de la décision du

Pour la troisième fois depuis sa cette motion, le débat de censure devait se limiter à un exercice obligé, occulté de surcroît par le débat annoncé sur l'accord intervenu dans le cadre du GATT. Les cinq porte-parole des groupes devaient être Me Françoise de Panaficu (RPR, Paris), MM. Jean-Pierre Brard (PC, Seine-Saint-Denis), Gilbert Gantier (UDF. Paris). Michel Jacquemin (UDC, Doubs) et Jean Le Garrec (PS, Nord).

# Le texte de la motion de censure

Voici le texte de la motion de consure signée par les trois présidents des groupes de l'oppo-sition, MM. Charles Millon (UDF), Bernard Pons (RPR) et Jacques Barrot (UDC), et par quatre-vingt-cinq autres dépu-

∉ L'Assemblée nationale, considérant que la projet de loi de finances pour 1993 ne comporte pas les mesures indispensables au redressement des finances publiques et qu'il aggrave les déséquilibres économiques en creusent le déficit budgétaire et en augmentent inconsidérablement l'endettement de l'Etat.

des prévisions irréalistes et ne pourra pas êtra exécuté en

» considérant que le gouvernement a choisi l'attentisme et n'a pas entrepris de lutter avec ánergie contre les deux fléaux que constituent le chômage et la désertification rurale,

a considérant que seule une politique d'assainissement reposant sur le désendattement et aur le réexemen systématique des crédits budgétaires pour redonner des marges de manosuvre à l'économie de la France, pour ces motifs, cenment de l'Etat, sure le gouvernement en appli-cation de l'article 49-3 de le prévu pour 1993 est fondé sur Constitution. »

· Au « Grand Jury RTL-le Monde »

# M<sup>∞</sup> Blandin (Verts): «Les écologistes offrent la couleur»

sion des prochaines élections législatires, un groupe actif [de députés écologistes] siège à l'Assemblée nationale », a affirmé M= Marie-Christine Blandin, présidente (Verts) du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, dimanche 22 novembre au «Grand Jury RTL-le Monde », en expliquant qu'il fallait dépasser le clivage gauche-droite. Comparant cului-ci à la télévision en noir et blanc, elle a ajouté : « Nous, les Verts, on offre la télé couleur. »

En réponse aux accusations des partis de gauche et notamment du Parti socialiste, selon lesquels le maintien des écologistes au second tour des législatives favo-riserait les candidats de droite. M= Blandin a rappelé qu'après les élections de 1988, les Verts avaient déjà indiqué qu'à défaut de proportionnelle, « jamais plus ils ne se désisteraient en faveur du

La présidente du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, qui. opposée au cumul des mandats, ne sera pas elle-même candidate aux élections législatives, s'est cependant montrée prudente en reconnaissant qu'e une part du role protestataire est tombée dans l'escurcelle des écologistes » et que

« Il est fondamental qu'à l'occu- l'électorat est « rersatile ». « Nous avons su influencer les autres partis politiques, a-t-elle ajouté, Nous avons fait verdir leurs programmes, Ils vont remettre une petite couche de peinture verte, ils peuvent même faire des choses très bien, mais notre projet porte carrément sur un changement de société, et cela, ils ne peuvent l'accepter, \*



# Quatre élections cantonales partielles...

AUDE : canton de Narbonne-Sud (1" tour). I., 10 556; V., 4 627; A., 56,16 %; E., 4 453.

¡Cette partielle a été provoquée par la démission de M. Alain Madalle, div. d., premier adjoint su maire de Narbonne et conseiller régional qui a l'intention de su présenter aux prochaines législatires. Bien que M. Michel Moyaler alt obteun plus de 50 % des voix, un second tour est nécessaire cur son source est inférieur au quart des inscrits. S'il ne recneille pas autant de voix qua M. Madaile en arait réuni au premier tour de 1988, M. Moyaler fait mieux en pouronings: + 5.35 points. Senie, le candidate du FN uneffiere su poetition tant en voix qu'en pourceninge (+ 4.15 points). Le PS, le PC et les Veris sont en recul respectivement de 13,69, 1,8 et 3,72 points.

pectivement de 13,69, 1,8 et 3,72 points.

M. Alain Madalle avait été réélu au second tour des élections de 1988 avec 3 889 voix (56,83 %) courtre 2 346 (43,16 %) à M. Louis Madanie, PS, sur 5 435 enfirages exprincis, 5 756 votants (45,58 % d'abstentions) et 10 578 inscrits. As prenier tour, les résultats avaient été les suivants : L., 10 580; V., 5 438; A., 48,60 %; E., 5 272; Alain Madalle, 2 410 (45,71 %); Louis Madaule, 1 588 (36,12 %); Jean-Pierre Maisterra, PC, 514 (9,74 %); Younne Garnier, FN, 413 (7,83 %); Maryès Arditt, Verts, 216 (4,09 %); Maryès Arditt, Verts, 216 (4,09 %); Maryès Arditt, Verts, 216 (4,09 %); Maryès Arditt, Verts, 30 (0,56 %).

CÔTES-D'ARMOR : canton de Matiguon (1" tour). I., 10 227; V., 7 410; A., 27,54 %; E., 7 269.

Yves Sabouret, UDF, m. de Saint-Cast-le-Guildo, 3 323 (45,71 %); Marie-Reine Tilion, PS, 3 261 (44,86 %); Robert Deguillaume, div. d., anc. adj. m. de. Saint-Cast-le-Guildo, 234 (3,21 %); Alain Depays, Verts, sout. GE, 216 (2,97 %); Claire Le Covaisier, PC. 

(Le 25 septembre, le tribunal adminis-stratif de Rennes-rennie, introducio de desanude d'amminion du scrutin de mars deraier, déposée par M. Yves Sabouret, qui, devancé de cinq voix par la candidata socialiste, avait estimé que plusieurs bal-letius avaient été déclarde a mir à tort ». Les deux principaux canelidats ont héméficié de la dynamique du «votu ntile». M. Yves Sahouret gagne zinsi 5,51 points de pourcentage et Minie-Reine Téllou 15,87. En Palusence cette his d'un représentant du FN, les autres familles nont en net recul : - 6,03 points pour le canélidat divers droite, - 5,58 pour les Verta et - 3,62 pour le PC.

Verts et - 3,62 pour le PC.

Les réselists du second tour de mars dernier avalent été les suivants: L., 10 242; V., 7 388; A., 27,86 %; E., 7 631; Marie-Reine Tillon, 3 518 (50,03 %); Ves Sabouret, 3 513 (49,36 %). Ceux du premier étnient les saivants: l., 10 242; V., 7 589; A., 25,99 %); E., 7 128; Yes Sabouret, 2 866 (40,20 %); Marie-Reine Tillon, 2 067 (28,99 %); Robert Deguillaume, 659 (9,24 %); Jacques Le Hénaff, Verts, 610 (8,55 %); Jean-Claude Bourva, FN, 516 (7,15 %); Claire Le Corvaisiez, 416 (5,83 %).]

INDRE : canton d'Argenton-sur-Creuse (1 \* tour). I., 9 667; V., 41,06 %: E., 5 323.

André Advenier, UDF, m., c. r., 3 166 (59,47 %) ...... RÉELU. Daniel Dufour, PS, 1 793 (33,68 %); Christophe Lavenue, FN, 364 (6,83 %). FN, 364 (6,83 %).

{En surv deruler, M. André Advenier, UDF, conseiller général et unitre depuis 1983 avait été proclamé réélu au greunier tour, avec 3 342 voix (50,92 %) contre 1 982 (29,66 %) à M. Daniel Doiner, FS, 759 (11,36 %) à M. Francis Gerband, PC, et 598 (8,95 %) à M. Christophe Lavenne, FN. Il y avait en 9 731 inscrite, 7 283 voitants (solt 25,13 % d'abatentions) et 6 681 suffrages exprincis. Ce serutin avait été namaié en segétembre dernier, par le tribunal administratif de Limoges à la saite d'un recous dépade par le candidat de PS. M. Duffour. Un bursen avait été omis dans le décompte des résultats, et dans un autre bureau aux en contennie un builletin de plus que le nombre des voitants.

Par rapport su dernier scratia, M. Advenier jugue 9,45 polats de pourcentage mais il n'atteint pes plus que ses deux challengers son score en volz. M. Daniel Dufour avec un gain de 4,82 points est loin d'avoir récapéré les 11,36 % de suffinges réalisés par le représentant de PC es mans et qui, pour cette partielle, était absent. Quant un FN, II peré 2,12 points.]

LOIRE : canton de Montbrison (1" tour). I., 16 375; V., 7 237; A., 55,80 %; E., 7 047.

Charles Bosniard, div. d., adj. m. de Montbrison, 2 378 (33,74 %); Edmond Brunel, div. d., m. de Savigneux, 1 968 (27,92 %); Michel Bühl, PS, 1 161 (16,47 %); Jean Bory, Verts, 571 (8,10 %); Gérard Llilio, FN, 558 (7,91 %); Georges Cruzet, PC, 249 (3,53 %); Catherine Rivoire, écologiste dissidente, 162 (2,29 %)....... BALLOTTAGE.

didature de M. Charles Bountard, div. d., adjoht à l'urbanisme, les dis-hait maires rurant du cauton avaient appelé à vour pour M. Edmond Brunel, « de sensibilité RPR », maire de Savigneux. A l'issue de cette primaire, M. Boundard devance de 410 voix M. Brunel. Les deux candidais de l'UPR tainlineht plus de 60 % des sufrages; M. Publicuier aussi tois réfés avec mans 1992. M. Brunel ayant décidé de se désister en faveur de M. Bouniard, celai-ci sera seut en lice au sexumi tour, les autres candidais n'ayant pas obtens, de fait d'un faible tenx de participation, un nombre de voix au moins égal à 10 % des insectis. Candidat du PS, M. Michel Billel voit aux acors s'efficier de 2 points par rapport en premier toux des demakes elections cantonnies. Soutean par Génération Ecologie et les Verts, M. Jean Bory en perd, ini, 4,65 en raison, semble-t-il, de la candidate de 5,96 points par rapport à sants 1992.
M. Gry Poirteux avait été rééle avec 5 723 voix (50,79 %) éta le premier tour des cantonnies de mars dernier. Sur 16 456 lusciés, 11 882 votants (soit 27,79 % d'abstentions) et 11 266 suffinges exprimés, ser adversaires avaient recaellil respectivement 2 683 (18,48 %) pour Michèle Bracciano, FN, 1 441 (12,79 %) pour Georges Crezet, PC.]

# ... et deux municipales

VOSGES: Golbey (1" tour). 1., 5 199; V., 3 642; A., 29,94 %; E., 3 502. Liste conduite par Jean Alémani, div. g., m. s., i 718 (49,05 %); liste conduite par Bernard Maffeis, PS. c. g., i adj. m. s., 999 (28,52 %); liste conduite par Pierre Luraschi, div. d., 552 (15,76 %); liste conduite par Joël Gravier, PC, c. m. s., 233 (6,65 %). BALLOTTAGE.

¡Ce scrutin était devenu nécessaire, puisque plus du tiers des siéges de conscillers manicipaux étalent vacants après la démission de 22 des 29 étas, intervenue le 6 octobre deraler. M. Jean Alémani, maire sortant, conseiller général de 1976 à 1982, ancies conneiller régional, avait quitté le PS en 1991. Au premier tour de 1989, as Este avait obtenu 2996 roix (39,83 %) et 28 sièges (13 PS et 15 div. g.) contre 339 (10,16 %) et 1 siège à la liste mende par M. Gilles Groajean, PC. Il y avait en 5 292 inscrits, 3 779 votants (solt 28,59 % d'abstentions) et 3 335 suffrages exprimés.]

VAL-DE-MARNE : Limeil-Brévannes (2º tour). L. 8 118: V., 5 568; A., 31,41 %; E., 5 434.

Liste conduite par Gérard Bessière (RPR), c. g., m. s., soutenue par le RPR et l'UDF, 1 992 (36,32 %) 23 ELUS. Liste PS-PC, conduite par Joseph Rossignol (PS), c. m. s., 1 673 (30,50 %), 5 ELUS; liste divers droite conduite par Jean-Louis Marquèze (div. d.), (" adj. m. s., 1 510 (27,53 %), 4 ELUS; liste du FN conduite par Jean-Claude Loine, 309 (5,63 %), 1 ELU.

[Depuis pinaleum moia, Limeii-Brámanes étalt, à le suite d'une scincion au
sein de la majorité sumicipale, ingécable.
Devenu minoritaire, le maire, M. Gérard
Bessière (RPR) et les éins qui le soutenaient avaient démissionné le 3 octobre.
Les trois éins socialistes s'étaient déjà
démis de leur mandat en août dernier. La
liste conduite par M. Bessière, qui svait
l'inventieure RPR-UDF, ne distançait, un
soir du premier tour, la liste des disaidents menée par M. Jean-Louis Marquinn, premier adjoint, que de 3 voix. De
leur chée, les listes socialistes et consumniste (qui totalisaient 1 664 voix-au premier tour) svaient fusionné pour le
second. Pinalement, M. Bessière et aes
colistiers l'ont emporté avec 319 voix
d'avance sur celle de M. Joseph Rossigual qui a 5 aièges (3 PS et 2 PC comme
etans le précédent consoil). Le FN fait son
entrie au conseil municipal, avec un
représentant.

M. Gérard Beselère avait été élu la pre-mère fois à la suite d'une élection amai-cipale partielle en mars 1984 consécutive à une affaire de frande électoraie qui, à l'époque, avait défrayé in chronique.

repoque, avait défrayé la chronique.

Les résultats du prender tour étnient les suivants: 1., 8 118; Y., 5 322; A., 3444 %; E., 5 179; Histe conduite par Gérard Bessière, 1 477 (28,51 %); Histe conduite par Jean-Louis Marquèze, 1 474 (28,46 %); Histe du PS conduite par Joseph Rossignel, 942 (18,18 %); Histe du PC conduite par Serge Granatieri, c. m. s., 722 (13,94 %); Histe du FN, 564 (16,89 %).

As premier tour des municipales de mars 1989, la liste d'aujon de M. Bessière avait emporté 28 sièges avec 3 322 voix (62,31 %), la liste de PS condulie par M. Rossignol, 3 sièges avet 184 voix (22,20 %) et celle de PC de M. Granatieri, 2 sièges avec 825 voix (15,47 %). Il y avait en 7 967 inscrits, 5 475 voiants (soit 31,27 % d'abstentions) et 5 331 exprimés.]

Le drame d' -pt 14 PANA THE STATE

287 M (1

11. 12. 12.

in annut na

THE PERSON NAMED IN

gard popular

281 Pr. 81 22

3 MAP 8 .... 214

The to

्रोद्धाराज प्राप्त

Bartist P. S. cyan.

. ATM 12 " 2" " " A

· Sales

1.72

1001 100 1

brève des médec

interruption volon \$ 4 Manager 12 Same Commence Committee of the Commit A PERSON TO SERVICE OF Par Mary group Service Contractor Post in a second IN STATE OF History) gent in er er in.

1. 1. 1. Sandal, 75.

10 July 121 448

er in the paternal case

A CONTRACTOR

The second THE PARTY OF THE PERSON SE JOSEPH ---The stigen int in the SET MANY TO SET AND SE THE PARTY OF THE P A STREET OF B 3 74 The Real Property of 

1 43 3CF 21

SEPT TO THE 2.1.

A Myslene Royal se promo

me accommende en rai

- west steer's alabase of the said out to be seen - The same states of the

14



# SOCIETE

Sept morts dans une avalanche à Val-Thorens

# Le drame d'un hiver trop précoce

Sept personnes ont été tuées, novembre, par une avalanche qui a traversé une piste balisée de la station de Val-Thorens (Savoie). L'accident est survenu alors que les conditions météorologiques étalent particulièrement mauvaises depuis plu-jours sur les Alpes du Nord, provoquant des crues de rivière e glissements de terrain. Deux enquêtes ont été ordonnées 🛮 🖿 suite de l'accident M Val-Thorens, l'une judiciaire, par le parquet d'Albertville, l'autre administrative, par le préfet in la Savois.

**VAL-THORENS** 

de notre envoyé spécial

The state of the s

and a light

A control series of the control series of th

and the second

5. a. 1125 年本)

TO THE STATE OF TH

Recouverte d'un épais manteau blanc, i plus haute station française fermé – mais pendant — ijournée – la poignée la remontées mécaniques IIII depuis le Il octobre par la amateurs — i précoce. L'avalanche qui avait précoce. L'avalanche qui avait emporté, la veille, dix skiens, d'entre a le ce village» i 1900 lits, presque tous vides l'angoisse. En quelques secondes, la neige, qui devait servir de tapis moelleux, s'est transformée un linecul compact. Elle a empri-

L'avalanche, 200 mètres large. détachée discrètement
Tête Ronde (altitude
3 000 mètres), dissimulée par un
brouillard. « On n'a ni
entendu. Brusquement, le groupe englouti, explique étudiant l'Ecole nationale des travaux publics de Lyon qui perdu l'un de ses l'accident. Les conditions météorologiques étalent très vaises, mais avions programmé depuis longtemps ce week-end en métent. les mécani-ques fonctionnalent mécani-et nous pensions totalement en sécurité en des pistes balisées.

Chaque hiver en avalanches fauchent qui évolucet sur les pistes le mais les rarement mortels. Ainsi, la saison demière, l'Association nationale pour l'étude de la neige (ANENA) dénombré qu'un blessé, alors que vingt-huit personnes sont décédées avalanches cours de données en montagne (douze), avalanches ( hors-piste (six) pratiquant l'al-pinisme (dix). de Val-Thorens prend dès lors l'alture d'une ponsables III pistes, soucieux de garantir la meilleure sécurité possible un l'ensemble de domaines and dont it out la

> « Risque maximum »

Samodi matin, lorsque le groupe d'étudiants lyonnais quitta le chalet de l'Union nationale des centres de plein air (UCPA) de Val-Thorens, il put lire deux affiches, écrites en gros caractères et collèes en face du local skis. Elles indiquaient : «Risque maximum d'avalanches», «Ilors-piste interdit», «Maximum des lors prud'ouvrir une partie du domaine balisé alors sez responsables que le manteau neigeux était extrêmement que les très fortes neige intervenues cours des journées précédentes n'avaient peut-être pas été toutes purgées et que la mètéo annonçait un très fort mant sur na la la Alpes pendant le week-end?» demande l'un des étudiants.

Le directeur de la station, M. Finance de la station, M. Finance de la station, M. Finance d'avalanches sont contrôlés et qu'il sible d'interdire le ski en fermant les remontées mécaniques à la première la précise d'ailleurs que « le ritente zèro — en risque zéro en les part, ferme-t-on les glissante?».

Avant d'ouvrir ses pistes, in tion aurait pris, in M. Gros, mesures qui s'imposaient.
On fit d'ailleurs tonner, samedi
matin, le
artificiellement une coulée qui
menace régulièrement,
d'altitude, une usine cette la l'avalanche pes culture.
Cette la l'avalanche pes culture pas can secteur, environ mètres en aval, qu'une mode allait, six heures plus tard, de skieurs.

« Depuis 🖿 construction 📥 la stapepus construction la station, il a ans. cinq combe
pepin. Cette avan'était pas prévisible. C'est fatalité qui est cause », estime le
maire la Saint-Martin-de Belleville,
M. Georges Cumin (divers

produite en montagne, antrecoupées de périodes de fort redoux; la couche, qui approche, même dépasse, d'altitude, es la libration de d'altitude, es la différentes épaissours in toujours

un mille-feuille en équilibre toujours prêt à glisser,

# A Colombes (Hants-de-Seine) Grève des médecins d'un centre d'interruption volontaire de grossesse

Depuis le 🖷 novembre, le médecins du centre d'interruption volontaire 📠 grossesses (CIVG) de l'hôpital Louis-Mourier Colombes (Hauts-de-Seine) n'essurent plus que les urgences. Ils protestent contre une décision du comité consultatif de l'hôpital qui, dans le cadre du redéploiement et des économies exigés des hôpitaux de l'Assistance publique, a décidé de leur supprimer trols des vingt-quatre vacations dont ils bénéficiaient jusqu'à présent. Ils réclament aussi de meilleures conditions de le at surtout un statut particulier qui leur manus rait ima autonomie et les sortirait de la précarité où ils 🖿 trouvent.

Sein les milles grèvistes, des justific la prise la prise la prise la prise la prise la consulta-tif. Il apparaît en fait qu'ils sont aujourd'hui victimes la l'ambiguité.

depuis sa création, administration médecins du concepti différentes. I les membres comité, l'évaluation de activiruptions volontaires de grossesse (900 en moyenne er an depuis plusieurs années). Em médecins, pour les part, n'entendent part, n'entendent el'activité du limiter l'activité du limiter l'activité du limiter l'activité du avortements. Li tiennent in travail d'information le contraception, le préven-le dépistage maladies (dont le sida), ainsi que recherches sur les pratiques par l'équipe centre.

Dimension nationale

Le CIVG in Labellania a Si premier à ouvrir me portes la région parisienne, en 1975. Il a de le porté par un groupe de la généralistes et d'infirmiers qui, révoltés par les

ENVIRONNEMENT

Annonçant la mise en place d'un groupe d'experts

# M™ Ségolène Royal se prononce contre le projet autoroutier en vallée d'Aspe

BORDEAUX

de notre correspondante

a li n'y aura pas d'autoronte en all hy data pas à autome en vallée d'Aspe », a confirmé, 20 novembre Bordeaux, Ségolène Royal, ministre de l'environnement. L'aménagement la RN 134 qui devrait de l'environnement de l' tunnel routier du Somport entre France et Espagne dans le Pyrénées «était un projet à deux fois une voie » car, dit M= Royal, «il n'y » pas la place pour un projet destructeur. Le pas étouffé par les cumions ».

Le ministre de l'environnement annoncé la mise en place, en le ministre de l'équipement, le Jean-Louis Bianco, d'un groupe d'experts sera chargé, d'ici au 15 janvier 1993, de propo-ser l'ensemble de l'Itinéraire le cahier charges des aménage-ments et les de protection

necessaires ». 🗀 groupe illim également « faire M propositions pour M protection M l'ours ». La vallée d'Aspe est en effet un derniers publique partielle qui respecte-ruit pas les obligations de Mon de prouver qu'on peut aménager

M= Royal a rappele qu'eile n'était ministre lorsque fut ratifiée la convention franco-espagnole diciolent la manuetten du tunnel routier du Somport : « Je ne me prononce a pas le a-t-clie dit. En revanche, il qu'il faut permettre de la vallée de vivre sur place sans détruire leur paysage.»

GINETTE DE MATHA

par les l'adoption d'une loi l'avortement.
Conscients des tensions qui existent au sein du un médical, ils ont accepté placés sous la responsabilité d'un médecin miles graves acc

responsabilite d'un medecin
plutôt sous celle du
responsable de maternité, peu
leur arrivée.
Profitant d'une relative liberté,
l'équipe adapta au fil des consultants (une population
jeune et surtout des consulpas la possibilité de se retourner
vers les cliniques privées en ces de 

ce projet.
Cependant, depuis quelques années, bien que le centre ait été cité parmi les plus perfi de l'Assistance publique par un audit, en 1991, le l'Assistance publique par un audit, en 1991, le l'Assistance publique par un audit, en 1991, le l'Assistance publique par un audit, en 1991 l'assistance publique projet l'assistance publique publique l'assistance publique publique l'assistance publique l'assistance publique l'assistance publique l'assistance publique publique l'assistance publique l'assistance publique publique l'assistance publique l'assistance publique l'assistance publique l'assistance publique l'assistance publique publique l'assistance publique publique l'assistance publique par un audit, en 1991, l'assistance pu remonter griefs longtemps
et, en dépit la man
proposition la l'établissement, Mie Lauque, retainssement, Manague,
«prêter
prochain», I ont lé
grève. Soutenus par difassociations, I le Mouvement pour le planning
familial et la Coordination associations pour le respect la droit à l'avortement, la ajoutent une dimension nationale à question du de la company la d'interruption volontaire de grossesse dans l'Assistance publique, et du respect du la l'all l'IVG. Ils réclament un statut autonome pour les IVG, à l'image des Nantes et Annecy. « La pratique des IVG, in ou peu prestigieuse, est, disent-ils, point départ d'une passi sur le contrôle la fécondité.

La direction Ma Manuales publique a nommé un médiateur, M. Pair, main directeur de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. CHRISTIANE CHOMBEAU | main - (Corresp.)

depuis plusieurs semaines», explique un spécialiste du manue neigeux. Au cours des deux journées qui ont l'avalanche du 21 bre, plus i mètre i neige fraiche est tombé sur les par la pistes de Val-Tierren

« Jamais je n'ai enregistré un démarrage im précipitations neirapide, aussi ded et lot », explique Reverbel, «patron» du domaine L'Alpe-d'Huez (Isère). «Le librar disait-il récemment de pisteurs qu'on revienne brutalement hiver. La cinq dertude. La a un reveil.»

**CLAUDE FRANCILLON** (1) L. Salut-Martin-de-Belleville compte stations: Les

## Profanation de tombes à Mulhouse

# « Des musulmans morts pour la France »

de notre correspondant

🖬 profanation 🍱 cinquante huit tombes, sur les deux cent tière multiconfessionnel des Vallons, 🖟 Mulhouse, a 🚜 découverte, dimanche matin, 🔯 novembre, 🕍 que la 📶 le quarante-septième

and prison out her the court combettants musulmans qui are participé à la libération 📠 l'A|-Mil. et notamment de Mul-

tain (15), a full pay in size intention de image admialaula ana de emanifester www.réprobation - - -

combattants musulmans morts pour France s. La forme de action and définie en conseil municipal, lundi

MHAP (Mouvement contre le memore en pour l'amitié seur peuples) et la manue l'imme on décidé 📠 porter plainte 📼 🗷 In X... Exerconstitution de partie civile.

Le MRAP stigmatise 📷 barbare ignobles, tandis cue M. I estime au l'attentat frappe la mémoire matrice for the part of Français rapatriés ». Quant 📺 🖼 national des Français musul-II dénonce « l'abominable raciste m xénophobe » qui se a cale qui se servici leur pour le le le

Manifestations contre l'acquittement de la «boulangère 🌬 Reims»

# «On ne tue pas pour des croissants!»

justice deux vilesses / » III a'étaient guère plus d'un millier, pavé luisant de la ru di Rivoli, millier la place du la la la ministère de la justice, à Paris, pour crier leur indignation après l'acquittement de la éboulangère de Reims » « Justice de la luistice de la la la la pour des l'acquittement de la éboulangère de Reims » « Justice de la pour des Rafa!», « Con ne tue pour des croissants!», ont scande les mar-cheurs, militants antiracistes, étucheurs, militants antifacistes, etu-diants et jounes de banlieue. Pen-qu'une desation étnit reçue au marcheurs se disporsaient, une s'est heur-tée de l'ordre qui ten-taient des ampêcher d'entrer

Animé par quelque deux cents opposants la « double peine la « double peine la composants la « double peine la control de la cont

Le quartier avait depuis longtemps retrouvé = quiétude imcompagnie M. Pierre-Antoine Lorenzi, chef M. cabinet du garde Lorenzi, cher la capinet du garde la sceaux, qui vennit la recevoir. « Il des la justice la le dernier pouvoir exprimer », a remarqué ce dernier, en un la euphémisme, à mondu du verdict la Reims.

Le représentant in ministre avait annoncé à la délégation la avait annoncé à la délégation la prochaine diffusion d'une elecuaire parquets rappelant e les principes fam la politique pénale matière de la politique pénale le racisme, l'antisémitisme la xénophobie». Le pourvoi en matière de la loi » sation « dans l'intérêt de la loi » l'étude la chancellerie. M. Lorenzi méanmoins insisté

O M. Kofi Yangnane que les Français rendent la justice « comme des gandrioles ». -M. Koff Yamgnane, d'Etat l'intégration citoyen, oar l'acquittement la aboulanrapportés par Journal du dimanche du novembre, M. Yamgnane estime: «Les Fran-çais de la con veut des politiqui dons, des journalistes qui dons, des dirigeants qui soient justes» quand on mande de la justice es nom peuple français, la la ren-

O Castellane : 🚃 🏜 sursis 🛚 📹

temple-pyramide. - Le tribunal administratif de Marseille, présidé par M. Jean-François Hertgen, a rejeté le manu par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, Louis Montchovet, avait demandé le sursis I exécution du permis de construire accordé par 📓 mini de L'AMMAN à la man illa Chevatiers du lotus d'or pour = u | w planchers (le Monde des 3 et 29 octobre). Le préfet avait déposé sa requête le 17 septembre, cinq après la délivrance du permis, alors qu'il disposait légalement d'un délai de deux

un le caractère d'une telle démarche, dont, a-t-il assuré, il n'existe aucun précédent suite

A la même heure, à Valen-(Nord), manifestation numme l'acquittement de Reims se terminait par vingt-deux interpellations di jeunes ayant renversé Reims, une centaine d'habi-tants du quartier des Châtillons, accompagnés de militants d'extrême droite, défilé, eux, pour protester de les incidents qui ont suivi le les incidents

PHILIPPE BERNARD

D Agression - I Limoges. -Deux étudiants m une étudiante m droit africains ont al attaqués el vendredi soir 🔰 novembre sur le campus universitaire de Limoges par un commando de skinheads armés 🗯 cutters 🗯 de battes de base-ball. Ils ont pu échapper 🛘 leurs agressours. Ils 📻 déposé une plainte avec il soutien organisations étudiantes. Les locaux de SOS-Rocisme et du MRAP 페 décidé 🖦 se porter partie civile. Cette agression inter-vient, souligne SOS-Racisme, ambiance malaise sur E apparaissent depuis quelque rese des graffitis reseau xénophobes. SOS-Racisme, la MRAP El plusieurs organisations appelé i un musica i i protestation le lundi devant le Palais de justice. - (Cor

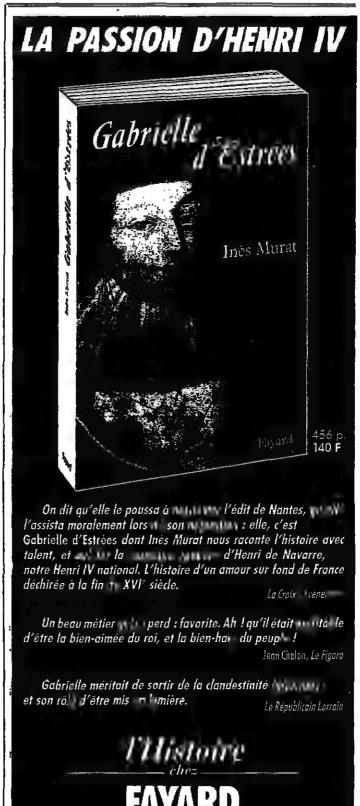

#### **RELIGIONS**

Suivant l'exemple de l'Eglise d'Angleterre

# L'Eglise anglicane d'Australie accepte l'ordination des femmes

l'Eglise d'Angleterre, l'Eglise anglicane d'Australie, la preson tour en faveur in l'ordination sacerdotale 📥 femmes, 🔳 cours d'un synode extraordinaire réuni 🛔 Sydney samedi 21 rapression, L'enfinction dus femmes dans la Communion anglicane and man and and Etats-Unis, au lienum et en Nouvelle-Zélande.

#### SYDNEY

de muni correspondante

Malgré in décision favorable Maigre in decision lavorable
l'ordination sacerdotale des
femmes prise in synode
ordinaire il Sydney, la
n'est in la la autant il Auttralie. En effet,
libres d'appliquer ou non la nouvelle lu canonique. Une minorité
d'entre eux il déjà manifesté leur
opposition (1).

autorisait a contraire une cérémo-nie de même per la Perth (2) et, pour la première Australie, dix d'une consultation, dix-neuf dic-d'une consultation, dix-neuf dic-marcinq se prononçaient en faveur des impretres. Devant l'urgence, il synode nai, il se tient normalement les quatre il convoquait, le 21 novembre, ses il cent vingt

Après plusieurs lesses de lesses ta minamur in Saint-A à Sydney, les un collèges (évêques, clergé et le ont approuvé le principe de l'ordination de fémmes, par 152 de contre 66 deux de les deux de la contre 66 deux de les deux de la contre de l'assemblée du ciergé que le vote a été le plus serré puisque la motion est passée à l'imajorité deux replus une ren A l'extérieur la cathédrale. La femmes leur main de larmes et 🖮 embrassades.

CHAMBÉRY

de correspondant

sation, sur und du gouverne-de Vichy, un rafles 123 au 11 août 1145, qui

rent déportation juis étrangers, (Savoie), où d'entre eux furent regrou-

pés, a retrouvé la mémoire.

22 novembre, III

inaugurée en importer

parties L. ce petit village savoyard L. 540 habi-lie de l'extrémité nord

du le du Bourget, mem Drancy

C'est us le hameau = -

5 Culoz (Ain), qu'a-

édifié, après in consti-juin 1940, un consti-baraques. Il abrita réfugiés espagnols

polonais, puis, 1941 m. jusqu'en 1942, 1 juifs

allemands, autrichiens, roumains

(groupe 🌃 travailleurs étran-

gers). Les GTE de du travail.

i gouvernement de Vichy,

après avoir envoyé www Drancy

les juifs étrangers qui litture déjà manufacture grands camps du sud de la France,

comme celui des Milles 🍱

Monde du 17 novembre).

de déporter les travail-

leurs I GTE. C'est ainsi que,

acout, 167 hommes, dont

partie venue d'un rem voi-

sin de Haute-Savoie, furent

regroupés I Ruffieux III embar-

Cinquante après l'organi-

HISTOIRE

Din jours après le min de soixante des man soixante-dix diacres d'ici diacres d'ici Mar Quant Mgr Donald Robinson, archevèque de Sydney, principal adversaire de l'ordination sacerdotale feminine, il plaidé 🛍 faveur 💏 l'unité : «SI certains pensent qu'ils peuvent plus l'Eglise anglicane, en qu'ils prennent pleinement part a la vie

SYLVIE LEPAGE

(1) L'Eglise anglicane pas une d'Etat, d'éférence celle d'Angleterre, du 21 novembre n'2

(2) du si si justice en Nouvelle-du si en Australie-Occiden-nation prononcées sur l'ordi-nation mais

## L'épiscopat catholique américain rejette un document sur le rôle des femmes

L'épiscopat catholique des Etats-Unis : rejeté, vendredi II novem-bre, à l'issue II son assemblée plé-nière annuelle : Washington, un projet de document, en des femmes dans l'Eglise société.
Ce La a fait l'objet de plusieurs versions, en raison surtout de pusieurs du Vatican. Une de de la position de la p

Si ce rem avait été adopté, a Mgr Rembert Weakland, archeveque (Wisconsin), américaine èté traversée par une crise à celle (NDLR: après l'oncyclique mu i contraception et nous manual perdu um acon genémin de femmes.

La décision de l'Eglise d'Angled'ordonner des femmes prêtres a de lieu l des échanges de évêques catholiques américains. «C'est une chose absolument impensable! Comme Mgr Keith Rayner, archevêque de Melbourne, primat de d'avoir de enfant », a dit un Eglise anglicane, estime que évêque auxiliaire de New-York.

qués en gare de Culoz pour Drancy où, en M. De-Gobitz, vice-président de l'Ami-

d'Auschwitz, qui entrepris

ibre durant [ 1942,

in trade and arred in 24 arre. Sur

les la la deportation fa

Drancy figurent des de Ruf-

fieux, en particulier. fieux les

convois partis les jours parent

A poine width on ses scalepants. le camp me ludies fut

comme M M regroupe-

ment de plusieurs dizaines

d'hommes, de femmes et d'en-ler victimes, et Savoie, de la

gigantesque in a ma août 1942, soigneusement préparés de la quarantaine de départe-

ments de zone libre et Vichy

souviennent im pleurs et im

cris qui accompagnèrent l'em-

Vénissieux près

I nummi un champ de mili voi-

sin, i plusieurs militari qui

developed fire trackle dans im

hameaux alentour. Cette deuxième min les soixente-

post victimes, must déportées

Ces événements, qui

n'avaient pas provoqué à l'épo-

ne de manufami de protesta-

tion, financi matte jusqu'à pré-

sent ignorés en Savoie, y

compris dans les milieux d'an-

PHILIPPE REVIL

barquement tiess les pes à

d'Auschwitz,

Cinquante ans après la déportation de juifs

Le village de Ruffieux

retrouve la mémoire

## REPÈRES

CATASTROPHES Intempéries meurtrières

aux Etats-Unis at en Ukraine

tomades ont limit le mil et novembre. L'Etat du plus touché : on y dénombré 15 plusieurs blessés. Il Tenil v victime. On déplore plus importants dans l'Alabama, la Géorgie, le Think of la Continue.

En Ukraine, incondetions, semaine d'Oujgo-rod (près de la frontière de la fro Slovaquie III la Hongrie), IIII pro-voqué la mort III 17 personnes, endommagé des exploitations agricoles, il a part a des install alectriques

## **ESPACE**

Lancement de deux satellites militaires américains

La MASA a mis sur arolla à d'eltitude,
21 novembre, un petit satellite
militaire visant
l'espace les n Unis. Laren pur une war Scout depuis base Vanden(Californie), cadre du
défense stratégique), MSTI-1
(Ministers Seeker Technology integration) devrait le fonctionnede ses équipements avant la lancement, d'ici à 1994, de man 

De son I'US Air Force a mis sur orbits dimanche
22 novembre grâce
Delta de Lo
(Floride) un setellite de navigation
Navatar Globel Positioning System d'une de 65 millions 🚍 🚐 (350 millions of francs). Sel-tion d'une série de vingt-quatra, militaire sera mil en è plus il 20 000 kilomèmm au-desaus de 🖿 Terre: -

## SCIENCES

Théo Mavrostomos recordman du monde

à ~ 701 mètres 🖿 plongeur 🖦 la COMEX Théo plongeur de la COMEX Tracord-devenu record-de la Mai humaine il grande pression : le 20 novembre, pen-dant près de la heures, il et travaillé en caisson une pression proche 1 70 bars (soixante-dix in a pression in appendix pression qui règne 10 701 d'eau. précédent le plongée fictive et caisson, le le le une dizaine d'années et Etats-Unis, hommes sient pu exécuter

mauri travail. Théo Mavrostomos n'est pas descendu IIII l'eau il caisson humide puisqu'il n'avait compagnon veiller à sa sécu-rité. Il a travail analogue analogue analogue analogue analogue analogue geurs de la company dure hyperbares.

Depuis l'arrêt in a compression

A HTT mètres puis une légère décompression à HTT mètres, trois plongeurs participant à Hydra-10 avaient mi disparaître leur manque d'appétit (pour m d'entre eux) et leur perte ils sommeil (pour le troisième). Nourris une particulière-ment protéines, ils ont retrouvé la la moyens III. ■ IIII All ■ reprendre l'expérience, et pression a remon-275 mètres. Là, Mavrostomos un pression un de caissons, où pression peu li peu augmenté pour profondeur fictive 21
701 11 h 25. Après ses presque tent intra en travail, il a été décomprimé jusqu'à camarades.

Le record établi par la COMEX, même s'il montre que imites la plongée humaine étaient probablement approchées, prouve qu'il possible - pas pour monde - i travailler sous la mer A la profondeur de 700 mètres. 📓 décompression trois plongeurs devrait commencer le ou le 21 manuari s'achever entre le 15 et le 18 décembre,

# TENNIS: la finale du circuit international

Becker vainqueur, Courier champion

Boris Becker a gagné dimanche 22 novembre Il Francfort la finale du circuit international ATP (Association des joueurs professionnels) battant Jim Courier (6-4, 1-1 7-5). L'Allemand empoche 1010000 doltars (plus de Il millions de francs) et termine l'année il cinquième place mondiale. Mal-sa Mal-in Jim Courier numéro un mondial 1992. Successeur III Pullalli Stefan Edberg, qui rétrograde en deuxième position, il est le premier champion du monde américain depuis John McEnroe, en 1984.

## FRANCFORT

de notre envoyée spéciale

Un vainqueur, un vaincu el deux couronnes. Le titre el champion et le trône de numéro un mondial et el champion du monde pour Jim Courier au el d'une semaine de duels el d'une semaine de duels el d'une joueurs mondiaux. Chaque année, l'ATP offre un point d'orgue il a du circuit international, es galle où la finale e rève. Catte année, la place de numéro un le Courier place de numéro un J. Courier restant encore à la portée de Stefan Edberg ou de Pete Sampras, le matches pas senti le soufre plus

Une tortical part Boris
Becker, tout d'abord. Vainqueur de
Jim Courier. il terminé,
dimanche, trombe après
victoire l'Paris, il y a deus
semaines. Impressionnant Becker!
Il «mangé» à Francfort tous ses
l'exception de Pete
Sampras. Vendredi, il faisait
qu'une Stefan Edberg;
samedi, en demi-finale, il mail
Goran Ivanisevic après une rea-Goran Ivanisevic après une ren-contre furieuse, dans le jeu de l'ultime manche.

Ce titre devait pas déchap-per. Il lui fallait direct qu'il fau-1993. En soufflant, dimanche, jour de les les gateau le chocolat en forme le raquette, Boris le retrouvé le sourire de le chocolat en forme le raquette, Boris le chocolat en forme le raquette, Boris le chocolat en forme le raquette de le chocolat en forme le dant le match en déviant à une dizaine de reprises ses traits hors de les les dizaine de reprises ses traits hors de les les dizaine de reprises ses traits hors de les les dizaine de reprises ses traits hors de les les dizaine de reprises ses traits hors de les les dizaine de reprises ses traits hors dizaine de repri

victoire aux Internationaux d'Australie 1991, Aujourd'hui, il son retour entraînement acharné de cinq mois 1111 le acharne de cinq mois que la stratégie d'un général que la bataille. « J'ai beal soujjert, après mon forfait Roland-Garros. explique-t-il du la levres. Alors, j'ai travaillé et j'ai eu jaim victoire. »

Quelques trahissent le chemin parcouru. In n'est plus homme si lourd ses jurbes, incapable in son 1,92 m sel kilos du ses jurbes, incapable in son 1,92 m sel kilos du ses jurbes, incapable in son 1,92 m sel kilos du se Quand je sel sur balle, je n'al aucun problème pour frapper. Avant, je n'arrivals souvent de coup. Maintenant, je n'il toujours là s, plaisante-til. Le bûcheron allemand derrière lignes, il a fait retraverser l'îlet soulets de Jim Courier, qui le regardait ser, interloqué, impuissant. Retours, passing-shots, montées à volée ponctuées smashes, Becker un il d'arrive d'argendux, lequel service dangereux, lequel Quelques dine trahissent le

#### Un air de vacances

Cette IIII: un curieux affrontement. Elle augurait de bien méritées après une dense de passée, pour le deux joueurs, par le Jeux olympiques de Barcelone. Short brun, chemise rayée de éternelle le le la chasse sur son crâne rouquin, le Courier ressemblait un potache un rayi, jette des profis de la classe despuis defaite, vendredi, de son dauphin, Stefan Edberg contre ce diable de Becker (6-4, 6-0), Jim était heureux comme un gosse Alors, a enfin les dents et s'est amusé avec le filet, obstacle de la chasse de facéties pendant le match en déviant à me Cette lied: Ill un curieux dant le match en déviant à une

semaines, il lui dispu-la finale de la Coupe Davis décembre. J'aimerais la ne jouer double », dit-il en riant. ្រាក់ មួយសង្គម

190 Mg. 1846

in Section 6

THE PERSON NAMED IN

STATE BANK

and asset of the

THE PART OF STREET

5-14 House 44/2/4000

ं अस्य अस्तिकारी

-1 -1 10 -13 -1 -1 100-13

- -

The season of th

and Control (1997)

2 1 4 Pt 403 عاد المالية ال

.a.. भेजनरी

1.1

2

Jane 1980

Contract Con

or an early 🎉 🕍

D 34/24

S SHOW

· Set Janes

22.0

2782 **16**27

habitata 🎉

· No. CONTRACTOR

2 2 2 m 34/4

-1 In confession

Living to the g

The State of the Land of the London

小生素 医水杨醇。

18 The Stranger

No. 2007年曾有一个

.

TOTAL SERVICE SERVICE S

or a residual aggregation

i ne e " nesae .

100004886

ية يعارفه

3 Jan. 1

100 144-24

3 SEE

en en

The state of the second second

The State of the S

2 x 4 2 mg

miles (miles)

The second of the second territor by the second

to para sue.

\*127

4.8

1.1

· 小中華 美国教

r =g

्र चर्चित and the state

mer Million

A Section

Premier mondial après Intili cinq semaines à la du ment m 1992, Jim Courier pourtant du souci I se faire pour l'ave-nir. Après un fulgurant début nir. Après un tuigurant debut d'année, marqué III aux tournois de Tokyo, de Hongkong Rome, l'Amér n'a plus rien gagné depuis Roland-Garros, en juin. Bon élève, il ne III son titre qu'à excellente régularité tournoi, échouant demi-finale on minale.

au de la semaine allemande. Vainqueur in tournois du Grand Chelem, Jim Courier s'es-time floué par un classement qui prend compte meil-eccorder de l'année triomphes dans les quatre mais majeura de l'année. Il n'a guere in entendu par ses pairs aux dem longues. A vingt deux in numéro un mondial prix — Copie, renouer avec il victoire, quel — le titre, afin de défendre — couronne face aux — Stefan Edberg — Boris Becker — surtout face aux ajeunes», Pete Sampras M Goran Ivanisevic.

BÉNÉDICTE MATHIEU

## Troisième titre pour Monica Seles

La Yougoslave Monica Seles, numéro un mondial du tennis a remporté pour Triality année consécutive. le titre des Manage en Manage l'Américaine Martina Navratilove en trois sets (7-5, 6-3, New-York, Seles, dix-hult ans, termine ainsi se salson avec dix titres dont trois du Grand Chelem (Open d'Australie, Roland-Garros, US Open) et une finale face à l'Aliemande Steffi Graf à Wimbledon.

HALTÉROPHILIE: la lutte contre le dopage

# Records remis à zéro

La Fédération internationale d'haltérophilie (FIH) vient 🦛 décider de supprimer sus anciennes catégories il poids pour les remplacer par de nououblier and tres records du monde étagrace su dopage.

🝱 matin du 1" janvier 1993, 🚟

haltérophiles du monde entier réveilleront peut-être sur un lèger vertige. Devant si s'ouvrira detendue vierge d'année zéro de l'haltérophilie, pendant laquelle ils devront apprendre le se glisser de nouvelles catégories. Les gros devront mincir un peu pour passes sous la nouvelle barre des pour se maintenir was in 56 idea s'en accorder trois de plus. Les points de repère habituels se MITTEL évanouis : Ilm records du monde, relégués dans la livres d'histoire, témoigneront d'un temps où im performances relevaient davantage 🖀 la chimie que de la force pure.

En prenant la décision 🖮 changer ses catégories de poids, d'oublier ainsi lumi les perford'un des plus anciens sports olympiques, III congrès mondial in la FIH in visait en in qu'un ennemi ; le dopage. Pendant

près de trois décennies, le calle sants, le «engrais à muscle», le contribué à mirre le crédit le la discipline, an rythme of ils accroisde fonte. « Notre sport a longtemps élé synonyme à dopage, explique André Coret, l'ancien président de française. Les prati-ques illicites étaient généralisées, de l'Est. Moi-même, j'ai reconnu avoir céré le do jusqu'à ce que devenions les pionniers de la lutte, en 1986, s

#### Des chiffres devenus fous

Le recours systématique aux ana-bolisants débouchait sur 💵 chiffres devenus fous. Plus de vingt records du menus pouvaient and améliorés pendant was all compétition. Ils atteignaient de proportions défiant bon sens.

"Dans ma catégorie 100 kilos.

qui passera désormais à 99 kilos.

dit le Français Francis Tournefier,

le record du l'épaulé-jeté

242 kilos. Avec les contrôles qui se généralisés partir 1988, devenu intouchable. Désormais, je peux espérer devenir recordman monde soulevant phus de 220 kilos.»

La révolution souhaitée par la FIH tient à la fois de l'autocritil'aveu de passées la volonté de survie. En soi-

gnan sa discipline vide, en blanchissant ses tablettes noircies par des performan improbables, pas seulement refaire une virginité, l'un olympique. Carces excès, auxquels s'ajoute le intérêt des médias, conduit le CIO à inscrire l'haltérophilie sur la liste des susceptibles de polus olsce aux Jerr. ne plus mark place aux Jeux.

Le changement de catégories sera-t-il militari pour que la tation? Il ne semble garantir un pratiques interdopage, il faudrait généraliser les contrôles inopinés pendant les entrainements, explique Audid entrainements, explique
Drubigny, directeur technique
française.
C'est le cas dans les pays occidentaux,
l'inquiétude vient des
anciens de l'Est, voire de
taines nations asiatiques. Auront-ils
moyens la volont
sérieuse?» A Barcelone,
la Filt montré se bonne
volonté en contrôlant tous les haltérophiles qui devaient participer térophiles qui devaient participer un épreuves olympiques. Main cette pratique ne permet aucun produit prohibé pendant période de préparation. Aucun cas positif n'avait de rendu public, mais plusieurs haltérophiles à mystérieusement renoncé

En attendant de savoir el leur décision en révélera efficace, si elle améliorera l'image el leur discipline, les dirigeants de l'haltérophilie el des dispositions pour que leur sport ne sombre pas définitivement sous el loufoques. Les records du monde ne seront enregistrés qu'à l'issue des championnats du monde, en novembre pronats du monde, en novembre pro-chain. tentation de se lever tôt le jan-vier, et se déclarer nouveau roi de l'haltérophilie après avoir quelques kilos

JÉRÔME FENOGLIO

# SIRÈNE, La Source Sûre Pour sélectionner enrichir, mettre à jour..., votre fichier interne avec le fichier de toutes les entreprises françaises et leurs établissements. La mise en concordance automatique. Un service de l'INSEE DOCUMENTATION GRATUITE: INSEE - Bureau 208 M - 13 Bld Adolphe Pinard 75675 Paris Codex 14



# **SPORTS**

FOOTBALL: les Glasgow Rangers adversaires de Marseille en Coupe d'Europe

# Les gars de Billy

L'Olympique de Marseille doit se rendre en Ecosse, mercredi 25 novembre, pour rencontrer les Glasgow Rangem lors du premier tour des poules finales de la Coupe d'Europe clube champions. Le club écossais étroitement lié à la communauté protestante de l'ensemble des les Britanniques.

GLASGOW de notre envoyé spécial ·

Dana la brume de Glasgow, le la la trouvé un roi. Na pas un monarques éphémères du samedi après-midi, un joueur simplement plus astucieux ou plus courageux que les autres un Pelé et un Maradona d'Ecosse. Non, un vrai roi, couronné d'or et drapé de légendes, héros d'éternité pour protestants du Royaume-Uni : William III d'Orange (1650-1702), «Billy» de son surnom, l'homme dont l'armée domina celle des catholiques en Iriande, lors de la bataille de la Boyne, le 12 juillet 1690, soit bien longtem avant l'invention de la règle du hors-jeu. Certes, l'affaire remonte à trois au me époque où les preux combattants d'etes mailles s'entre-tusient épée en main, sans se douter que leurs guerres et religion seraient un jour célébrées par des milliers de braillards rassemblés en d'étranges forteresses de béton et de gazon. Mais le football écossais, dont l'essor doit beancoup aux Irlandais de toutes obédiences, est ainsi constitué qu'il se délecte de traditions aussi désuètes qu'insmovibles. La plus ancienne d'entre elles, dans cette ville de grisaille, veut que les catholiques sotent supporters du Celtic et les protestants partisans des Rangers. Aussi, le hanôme du «roi Billy» reste-t-il le plus sêr atout des Glasgow Rangers, le club de la communanté « loyaliste», celle qui a juré fidélité au Royaume-Uni, déteste le pupe, exècre les républicains irlandais et aouhaite que l'Ulster (Irlande du Nord) reste attaché au paya.

Les Marseillais et leur « bonne mère », condamnés à s'aventurer mercredi en ces contrées pluvieures et bigotés, seront davantage surpris par le polés de l'Etistoire et de la religion que per la qualité du jeu pratique. Quand le talient des galllards de l'attaque ne suffit plus, lorsque l'adversaire se montre

かいこの でき 地域

11/23/125

El O

menaçans jusqu'a rimperunence, la foule des fidèles en appelle au glorieux ancètre. Alors, les anciens comme les gamins entonnent un cantique d'un autre âge : « Satut, salut, nous sommes les gars de Billy, trainez-vous à nos pieds, rendez-vous dans le sang des traitres catholiques, ou vous mourrez pareque nous sommes les gars de Billy. »

Le protestantisme militant s'est imposé aux Glasgow Rangers début des années 20. Jusqu'à cette époque, ce club fondé en 1873 se revendiquait d'aucune chapelle. Il attirait la foule vers son stade d'Ibrox, unus le quartier industriel de Govan, mais nul ne songeait demander aux spectateurs s'ils fréquentaient PE de Rome ou sa rivale. A l'inverse, le me ou sa rivale. A l'inverse, le me né en 1888 l'initiative du très catholique Frère Walfrid, s'affichait clairement comme le club des pauvres irlandais qui avaient fui la famine au dix-neuvième siècle pour s'entesser dans les ghettos de l'est de la cité.

La première guerre mondiale a modifié les règles du jen ainsi établiés depuis trente ans. Au lendemain du conflit, des milliers d'Irman protestants ont rallié Glasgow pour travailler, en tant qu'ouvriers qualifiés ou ingénieus les chantiers navals des mande, le fleuve dont les eaux traversent la ville. Leurs convictions religieuses interdisant toute lisison avec l'équipe au maillot bien trop vert à leur goût (le Celtic), ces passionnés de football ont logi ment opté pour les moltes, couleur de la royauté:

Le club y a sagné de nouvesux apporters, un drapean britannique à hisser sur son stade et une identité qui ne l'in plus quitté. Au-delà des hautes terres d'Ecosse, vers la mer d'Irlande à l'ouest et l'Angleterre an sud, in mer le chub fétiche de tous mours de match, ils arrivent par miliers, en provenance de Liverpool, Londres ou Belfast. Avec quarante mille apectateura de moyenne, le vieux chib de Glasgow est le plus populaire et le plus riche da Royamme. Uni (seul Manchester United peut le concurrencer dans ce domaine).

#### «L'Orange Order»

Alors que les différences sociales entre les deux communautés se sont estompées depuis bien long-temps dans le vie quotidienne, que les mariages « mixtes » se multiplient, le football demenre un basicion de l'ancestrale division. Le dernier, sans doute, préservé comme un joyau du patrimoine écossais, au même titre que le monstre du loch Ness et la recette du whisky. En 1992, les Rangers sont plus que jamais les porte-drapeaux de la communauté protesiante (70 % des 750 000 habitants en 1986), des ouvriers aux bour-geois. L'Orange Order lui-même

bataille de la Boyne, importers des «Gers» se plant la céré-

Les jours de match, aux alentours d'Ibrox, une armée de marchanta his propt des des journanx trois ques On pent des journanx de Jean-Paul II, présenté en vendeur de l'union on en star du rock permissir De rimmonsieurs en costume bleu rouge (les couleurs du club et de l'Union Jack, le drapeau britannique) dent de l'union Jeck, le drapeau britannique chants loyalistes. Nui connaît trop l'origine. Mais les gamins de dix ans les reprendront en chœur pères et grandsperes.

Dans les d'autres endroits moins en il d'autres endroits moins en vue où les supporters, notamment ceux venus d'Irlande du Nord, se un rituel l'autres de confiance, des photos aut équivoque ornent les murs, entre deux guirlandes tricolores. Les lui de la reine d'Angleterre armes, tout de noir vêtus, de la

des groupes paramilitaires impli-le conflit de les gars du Celtic sont favorables à FIRA, je ne vois pas pourquoi nous ferions de la même chase de notre côté, explique le responsable Rangers. Ils de paramilies extrémistes que qui a lancé de guerre, non la loyalistes.

Mo Johnston le traffre

En matière de violence dans les stades, l'Écosse n'est pas l'Angleterre. Aussi cette rivalité déboucherre. Aussi cette rivalité déboucherre physiques. Les derniers incidents graves datent de mai 1980, le d'un derby Celtie-Rangers qui l'émente sur la pelouse. Néanmoins, l'heure de l'Europe, ce sectarisme n'est toujours du goût de la direction club. M. David Murray, d'affaires en charge des « Gers » depuis 1986, n'apprécie guère cette bigoterie, lui qui sonhanterait voir d'europe permanent aux et le grands clus continentant.

Dès son arrivée an pouvoir, il a Interdit tour meeting de l'Orange Order I Ibrox (vingt mille à treme mille personnes chaque année), sacrifiant ainsi une tradition perpé-

tuée sans hésitation par ses prédé-cesseurs. Tout à sa quête de respec-tabilité au sein de la haute société

M. Marray a parfois perdu le seus des réalités. C'est ainsi qu'il a menurer dépens l'ancrage religieux, lorsqu'il engagea, en 1989, l'avant-centre Maurice Johnston, ancien joueur du Celtic de l'appe convaincu (le Monde 29 au l'appe du etraître» sur la place publique et défilère : l'écharpe traditionnelle des extrémistes protestants.

Deux mille à trois mille jeunes gens origine d'Ulster, qui avaient l'ha prendre le le chaque de le chaque de le le chaque de le le chaque de le chaque d'Irlande qui se faufile entre Glasque et l'Ulster. Alors sentement d'Ibrox Deux mille à trois mille jenne reprirent le chemin d'Ibrox un chantant : « Nous sommes les gars

VOILE: le Vendée Globe

# L'épave du voilier de Mike Plant retrouvée

Copote, le voilier de l'Améri-Mike Plant parti de New-York le 16 octobre pour se rendre au départ du Vendée Globe, la course autour du monde en solitaire sans escale et sans assistance (le la daté 22-23 novembre), la localisé dimanche par un cargo. C'est à quelques minutes du départ du Vendée Globe, donné à 14 heures, que le Protank-Orinoca a repéré l'énave retournée da l'épave retournée da à 460 milles au nord des Açores. L'Ha de la mer n'a pas permis au

cargo d'approcher. Selon le premières observa-tions, il coque serail interes la la quille a rail perdu le bulbe qui servait de lest. Un avion Nimrod de la Royal Air Force, parti de Plymouth (Angleterre), firstil procéder à des premières recherches nocturnes du canot de survie sur lequel III Plant aurait pu trouver relinge. Trois avions américains envoyés par les gardes-côtes, devaient renforcer les recherches lundi

Après les premières course, Alain Gautier (Bagages-Superior) avait pris la tête des Globe, après un départ très spec-taculaire suivi par plusieurs de milliers personnes.

# Les résultats

CHAMPIONNAT DE FRANCE GROUPE A

FOOTBALL

"Valence b. Nancy. Nice b. Rodez ent. - 1. Sedan, 21 pts; 2. Marigues, 20; 3. Bestin, 19; 4. Cannes, Istree et Valence, 17.

| LOTO SPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| RESULTATS OFFICIELS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Design proper Marie Vanagements 14 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 810 5 |
| Marine and Wall Thomas All                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3671 F   |
| 459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 228 F    |
| DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 海一一 銀銭 (フ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ł        |
| E 三期 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ı        |
| 三三盟 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22.      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21       |
| STATES OF THE PROPERTY OF THE  | - 1      |
| CONTRACTOR AND THE PARTY AND T | 2F       |
| TO A THE PROPERTY OF THE PROPE | - 1      |
| THE PROPERTY OF THE PROPERTY O | - 1      |

| SITT OFFICE OFFI                                                             |       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| GROUPE B                                                                     |       |
| Rouen b. Guingerap                                                           | . 1-0 |
| *Amiens b. Gueugnon                                                          | 2-1   |
| *Angers et Durkerque                                                         |       |
| "La Roche-sur-Yon et Red Star                                                | 2-2   |
| *Ancenis b. Beeuvels                                                         | 3-1   |
| *Remnes et Le Mans                                                           |       |
| *Lorient b. Chitmaurout                                                      |       |
| 'Niort b. Lava'                                                              | 1-0   |
| *Bourges b. Tours                                                            |       |
| Classement 1. Rouen, 23                                                      | pts;  |
| Classement 1. Rouen, 23<br>2. Rennes, 21; 3. Angers, 20; 4. Ben<br>Nort, 19. | ivais |
| DUGRY                                                                        |       |

CHAMPIONNAT DE FRANCE 21-20

| POULE Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *Agen b. Bientiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tarhes b. Rumilly 15-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SBUC b. Tyrosse 22-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| "Nimes b. Béziers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| THE HOLD U. DOLLOW AND SHAPE THE PARTY OF TH |
| 14 pts; 4. SBUC, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (4 pis; 4, 300c, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| POULE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| b. Pau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bayonna b. Bourgoin 15-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Narborne b. Montferrand 38-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 40 at Design CE 17 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cognec et Recing CF12-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Classement 1. Granoble, 16 pts;<br>2. Narbonne, Beyonne et Montferrand, 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2. Narbonne, Beyonne et Montrettano, 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| POULE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| "Valence-d'Agen b. Colomiers 18-16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mont-de-Marsan b. Le Creusot 41-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7/10/R-08-99/98/ U. LB CIBLION 717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| *Castres b. Montpellier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| *Brive b. Perpignan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Classement 1. Brive, 15 pts; 2. Per-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



# Actualité de l'ombre

Quatre productions presque simultanées d'un opéra de Richard Strauss particulièrement emberlificoté

LA FEMME SANS OMBRE au Grand Théâire de Genève

GENÈVE

envoyée spéciale La collaboration Richard Strauss www la très subtil Hugo Hofmannsthal n'aura laissé d'opéra plus obscur que le Femme sans ombre. Symboliste? Expressionniste? Initiatique nataliste? Ce libre enchantée, engendré pendant la première guerre mondiale, fut, en France, longtemps intouchable

d'ailleurs intouché, Il fallut
attendre Rolf Liebermann pour qu'il en en 1972, au Palais Gar-nier la direction justement légendaire la Karl Böhm. lin um mise m scène il bru-I tous les mus du terme (on n'y voyait goutte an man) man sortait curieusement rasséréné. Le chef-d'œuvre resterait insonda-

Une impératrice extraterrestre dans un corps translucide : elle projette d'ombre. Elle descend sur mus pour voler and à la plus terre a terre de femmes, forte nature insatisfaite, qui entend dislinguages il voix il un enfants il naître quand de cuit le poisson, mais qui le part – un comble. Barak, le mari, dans bonté, imperméable ces subtilités. L'impératrice assiste, dépase, 👊 📻 his conjugal. 🕒 compa sion pour le pur humanité l'envahira pour le Elle sera sau-vée. Et obtlendra e son père (hybride invisible de Sarastro et de Salamon) le faire de de Salamon le faire de la compassion par le compassion participation par le compassion par le com lomon) I 🕍 fois 🖿 redemption et

Croissez et multipliez. L'œuvre porte, on sent bien, un message termes to be incompréhe au commun Le mortels! Le de 2001, l'Odyssée l'espace l' Kubrick, l'alle de Ken Russel, des grandes sagas roman-comme The W Frank Herbert ou Seigneur des anneaux de Tolkien. De cette potion naissent in œuvres-cultes. La

Et Femme partout, désor-mais, A Londres, Densen Haitink l'affronte dans une mise en bre. L'Opéra de Marseille, pour elle d'une période troublée, lui offre, sans stars, une distribution homogène survoltée, la lave stéréotypes visuels et la plonge dans un curieux onirisme pictural (direction Friedrich Pleyer, win on scène Charles Roubaud, dem Bernard

La femme sens ombre : décors 🕶 costumes 📥 Wolfgang Guesmann.

Arnould): c'était en octobre. Faut-il rappeler que Georg salliavait retenue Salzbourg pour son l'ame de Pâques, pe la reprendre au l'ame d'été, après l'avoir enregistrée de Decca?

In l'avoir enregistrée de Decca?

Cheryl Studer: l'aisence, la puissance, la pureté de Ryanda name vées. Mais le destin de rejoinelle renonça aux représentations placée par Etlen consacrer me manie i son bébé, s'est également retirée al la production, dirigée ur Dohnanyi, qui vin la la prochaine au

The retrouve Ellen Shade an Grand Thuin is Genève. Toujours impériale, mill parfois le bout de mille seule... distribution inespérée. The Moser, bel can-tiste et mozartien à la fois, prête sa Oin silhouette et sa miline d'in: au ille de l'empereur - il au Châtelet. Rheinild Runkel (ia

nourrice) pousse un peu dan l'horreur son rele sombre et len-Wolfgang Edition est un Barak classique, la hauteur. Mais l'acrah Polaski, la liame Illimit III de En Hamil et Kupfer à Bay-reuth, est une Taranta stupéfiente. In aigus ne intalia terre, chaque ne porte son poids d'agranda amantaga et de pure s'asphyxier les tempos d'Horst

Car demi une partition dont Solti - comme Böhm - exaspère la ner-vosité et is sombres dérèglements rie timbres, an wagnerien imperturcalme, à dessiner magnandes lignes du drame. Même le rôle hurlant et de la nourrice. épisodes du s'intègrent à une trajectoire d'en-magis-trale (comme concocte Hugues Gall, patron le Grand Théâtre,

min hautement expérimentée

De la scénographie, on mumber Manuaria (un riversi unique) et la presque compréhensible). Les tures Frankling sont mentalen de bleu, Parada Para I l'étroit dans des boîtes jaune canari, l'univers du Dieu-père 🔤 un cul-de kabbalistiques; l'empereur se pétrifle dans une case als in il il in rouge Signée par deux jeunes Allemands - Wolfgang Gussmann pour la lund et la nuturn dailled Homoki par la mise en scène, - rem imagerie intégrée désigne, met en ordre, impose une grille ripidicible. Il arrive qu'on il envie il s'échap-

Prochaînes représentations à (tél.: 19-41-22-123-18). A Covent Garden : les M M ancien brie droit | Paris | Rolf | 28 novembre | Liebermann), répond cette direc- 19-44-71-240-10-88).

un portrait du composi-teur portugais, *Quodilhet* l'une partin qui exploitent l'espace

ments statiques mobilité, narration devient solide, les implications

Ailleura, ce Portugais fixé en Allemagne semble vouloir son admiration pour les grands nence l'écrit l'auditif, de la nence l'écrit l'auditif, de la sur l'instant, la figure sur l'oculeur. Nunes, ici, retrouve le style incantatoire le réverbérations richement musiques méridionales. Avec, comme allié, le son magnifique l'Ensemble Modern le Francfort : luminosité le cuivres l'oci, impact l'autimosité le cuivres le bois, impact impercussions.

On avait entendu auparavant deux construites sur la lité du son et du silence : Vishumbre, ample pièce chorale à la tona-lité panthéiste; Litanies du feu et de la mer pour piano, données lors du même concert. On ne remarque

Première grande œuvre connue d'Hector Berlioz, comme perdue cutée, sera cutée cutée, sera messe pour solistes, orchestre 1824. Elle en 1991 par l'organiste belge Frans Moors dans l'église Saint-Charles-Borromée d'Anvers, au milieu d'un volume. Il partition d'orchestre

Berlioz ses Mémoires qu'il avait brûlé cette première œuvre peu après 🖿 Saint-Roch, à Paris, en 1827. En fait, il gardé le conductors, en au chef d'orchestre. Cette messe contient in thèmes de la Symphonie fantastique, du Requiem et un motif du val romain.

Géométrie en mouvement

En couronnement du portrait d'Emmanuel Nunes au Festival d'automne, une grande œuvre spatialisée

salle boxe, les énergies

Entre colonnes la grâce mélancolique,
cherchent les emplacements stratégiques, selon un plan 📾 minutieusement concu par le compositeur. Celle l'une archimouvante qui ad presque saillante musicale. Les instrumentales disper-se rassemblent, se réponpuis s'entrechoquent, croi-chassent. Le s'articule musicale.

L musique d'Emmanuel Nunes besoin respace space d'investir le lui lui une construction accueillante, prête la saisser remodeler ses lignes de force. Cet Quodlibet rouvé Salle Wagram, lieu chargé mémoire sportive musicale, puisqu'il vit exécutione bittorique de Carrage tions historiques de Gruppen, de Carré, de Stockhausen, la première

Ces evenement remontent à la fin des années III On les doit au Festival d'automne, a même la tival a choisi année de brosser en man avec Quodifier a guise en dénouement a de détail n'est pas naturellement municatif, si la texture est souvent chargée, la musicale s'installe ici dans une durée (près de sureme minutes) qui la nourrit

L'œuvre শ pluridimensionnelle d'écho, superpositions de figu-rations et de l'dales, mais aussi par d'exploiter le rappel temporel et le repère spatial. La coexistence de deux plans au moins (une constants chez Nunes, et une justification structuthéorique de sa des impulsions et des l'escanances qui l'espace. L'escaditeur se sent alors impliqué de faços simple dans un jeu de questions et m réponses. Entre les éléments et étiques.

> La dualité du son et du silence

## Une messe de Berlioz retrouvée

par le français au d'in belge Antoine 1833.

chœur de la luibenkian (pour Vishumbre) ou la nervosité, listique, de Florent Boffard (dans Litanies), le pianiste montrant par ailleurs un exceptionnel contrôle du timbre et du phrasé. Wandlungen - Mundl

- troisième étape in mi rétrospective - ressortissent d'une musinarrative, mais qu'aucun tisme superficiel Dans Machina Mundi, un splendide texte, découpé dans l'épupée de Camoes, agence de messianique, un contrepoint « dis-tancié » étan maintenu un un navigateurs est alors la face visible d'une aventure personnelle, verte soi intime, approche des rivages lointains d'l'imagination. Chef français d'vingt-sept ans, l'elbaire Bolles divingt-sept ans, Fabrice Bollon a dirigé au Albari (l'artisan de la portugaise désisté) poè poè la la la la la la la la première exécution intégrale. Du alla le aussi le la le le clarinetdus Gérard Buquet retrouvaient niste : Claire Talibart.

**COSTIN CAZABAN** 

Prochains concerts du Festival d'automne : Heiner Goebbels lundi 23 novembre, Xénskis le 30 novembre, Théâtre du Rond-Point, 20 h 45. Téi. : 42-96-12-27.

## **MOTS CROISES**

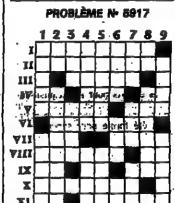

HORIZONTALEMENT

I. ii ne faut pas qu'i soit une près. — ii. Qui d'une symphonie. — Ili. Peut autent que la jalousie. — iii. Dieu. — découvre quand ii. arrive. Participe. - V. Qu'on peut pomme. - VI. Comme civilisaporme. – VI. Comme Cyntsa-un ancienne. – VII. Un parasite qu'on pour les Afrique. – VIII. Le plus gros Le II famille. Préposition. – IX. Pronom. Un vague sujet. Seul de sa couleur. - X. Tour de Rt. - XI. Préposition. Eut yu.

Party de.

2 र केली १९३१ हेल्सीस्ट्रॉ

---

Sometimes Se

in and the second secon

 $\mathcal{F}_{\mathrm{cons}} = \exp \{ \chi \}$ 

Mindelphylocide rightenin.

- y marine **Fiftentier** - \$ 665.

1.2.5

-- 10 A

10429

A Secondary

April 1 water

St.

Sloisirs

1 11 59 49

VERTICALEMENT

1. Sorte de paillasse. Quand on la met, ça file. - 2. Redevient neuf quand on arma en bout. Qui ont evolé » sur la la la teint. Créateurs pour les gnostiques. — 5. Un teurs pour les gnostiques. - 5. Un sommet. Un pays de cochons. - 6. Ville du Cher. Où il n'y a rien à prendre. Son culte se développe à Héliopolis. - 7. Ornement. Autre-le bonnet. In monétaire. - 8. Adverbe, Lue comme par un débutant. - 9. Lir pour des immelles pour des jumelles. Une bou-teille, il y a li boire et li manger.

Solution du problème re 5916

Horizontalement Hodzontalement

I. Biagogue, Idée. — II. Intérêt.
Ruine. — III. Nao. Ilion. Mie. —
IV. Cru. Erosion. — V. Etranger.
Elus. — VI. Ru. Hameçon. —
VII. Ichtyologie, Mal. — VIII, Tué.
Anes. Emia. — IX. Elucubré.
Encens. — X. Er. Oures. — XI. Tête.
Mètres. — XII. Occasion. PT. —
XIII. Poires, SP. Préeu. — XIV. Irritatura. Muid. — XV. En. Ne.
Sucette.

Verticalement 1. Sincérité. Tapis. – 2. Inarticu-1. Sincérité. Tapis. – 2. Inarticu-1. Or. – 3. Atour. Heurtoirs. – 4. Le. Art. Ecrin. – 5. Arion. Yeux. Cet. – Gel. Gao. Masan. – 7. Otite. Larmes. Te. – 1. Rhône. Tisi. - 9. Urne. Age. Propos. -10. Eu. Remise. En. Nu. - 11. Iso-Nos. - 12. In. Suc. Ecu. Arme. - 13. Demi-sommell, Eut. - 14. to. Naine. Will - 15. Ebène. Lassi-

**GUY BROUTY** 

# Idées courtes et courtes pièces

Une bonne initiative de 🖢 Biennale du Val-de-Marne qui ne porte pas encore tous au fruits

e 1, 2, 3, 4s, titre de l'opération clair : chaque d'un duo,
composée d'un solo, d'un duo,
d'un trio d'un quatuor, demanchorégraphes, pour
plupart peu ou connus.
L'idée, den en application
par le Bicanale d'Val-de-Marne il a deux ans, est séduisante : elle permet aux jeunes créateurs d'échapper la facheuse le système le production actuel, qui exige de pièces d'une minimum et fill ainsi trébucher nombre d'entre eux, les de souf-

Si dix ou vingt minutes suffisent pour interesser, plaire ou convain-c'est amplement suffisant pour ennuyer. dernier Fontenay-sons-Bois, quatuor Une suite adamanbanalités, recours aux pires
la mode, et prétention. On regrette le réaffile novembre, l'vry-surSeine et le décembre à Bonneuil-

#### « Après-midi d'une faunesse»

sera moins sévere pour l'au-création la soirée, Effeuillage numéro deux, désossement d'une danse baroque trio de Jean-Chris-tophe Bocle, brillant danseur chez François Raffinot | parce que c'est sa première pièce, et aussi, qu'elle = tienne guère les promesses litre (on y voit peu d'emprunts la baroque), parce qu'elle offre çà et là quelques

la recherche gespersonnages, Elle en outre, frui dansée en Virginie Mirbeau, Poutain e Emmanuelle Vo Dhin, remaile the in Panis

reprises, il man peut-être pas d'exhumer Tempi morti, de l'au Decina, in tristouqui qui «le deure »le deure ». Finalement, meilleur

Sienne, vu au
en dernier: un par Hervé
pour Nathalie Sembinelli,
rousse dodue en mini-robe
qui décrit sur la pointe des pieds
d'énigmetiques parcours d'énigmatiques parcours mail a se livrer, au sol, à une gymnastique gentiment sensuelle. I de petit «après-midi d'une de ».

Présentant vingt-trois pièces en sept spectacles, the villes, l'opération 1, 2, 3, 4, 4 un prélude à la «grande» Bienale Val-de-Marne, qui se déroulera du 3 mars au 9 avril 1993. A côté de reprises bienvenues,
Necesito, Bagouet, Saint
Georges, Chopinot ou Paradise, Bouvier-Obadia, promet dix créations. Espérons que la sera meilleure.

Prochains spectacles « 1. 2. 3, 4 » | le 27 à Vitry-sur-Seine. le 28, | lvry-sur-Seine. ldécembre | Villejuif, le 4 | Champigny-sur-Marne | 1 5 à Bonneull-sur-Marne.

# La tribu perdue

Le quatuor vocal Pow-Wow est quadruple disque d'or. Premier Olympia. Sérieux, trop sérieux

POW-WOW A l'Olympia

« Moi vouloir être chat! Me frotter contre tes bas... » : voilà plusieurs mois qu'une banale histoire de félin satisfait traverse les ondes françaises satistat traverse les onoes trançaises et propulse leurs auteurs, un quatuor vocal de facture classique, au sommet des classements européeas. Bertrand, Alain, Ahmed et Pascal, quatre jeunes gens à peine dans le vent, ont sédurit les petits (le Chu court isément cours les présurs) les aisément sous les préaux), les grands-mères et les radios FM. Plus le train de l'adolescence nostalgique années 60, le les envies de reconnaissance tribale de la génération de l'Armès constalaire de la génération de l'Armès constalaire. tion de l'après-cocooning.

défaut d'être encore la salle de la consécration, l'Olympia sait toujours distribuer des médailles. PowWow a vendu en France quatre cent 
vingt mille albums la grande les 
plaines, chez Remark) en neuf mois, 
plus cent cinquante mille 
du Chat. Il normal 
qu'ils soient la 
Du guitariste malgache 
Fmilien, excellent au demeu-Emilien, excellent au demeurant, que la courageuse idée d'inviter à assurer la première partie, le public, jeune et bien-pensant, retiendra que sa capacité à effective correctement les mouvements. tuer correctement les mouvements pelviens inséparables du l'imagerie

Simplement, le manufact de la tribu Pow-Wow, côté salle, sont venus pour s'amuser. Pour rire. Pour retrouver, en toute dérision, bribes slows chantées façon Platters, de swing et de gospel à la manière du Golden Gate Quartet.

les ramène une soù les se pow-wow) au instrumentiste sr scène, un percussionniste cheyenne, composition du groupe) in sa grosse cinc

D'entrée, un masque de chat est projeté sur le rideau rouge. Séduite, la salle dans de seduite, la saile
d'animaux sauvages (car le
l'animaux dai qui m'adans mont ce soir, thème traditionnel
zoulou, repris par Henri Salvador,
avant Myriam Makeba ou Mory
Kanté). Tout cela pourrait être fort
sympathique. Convivial et réchaufin le du concert est
my raide comme une séance
de nose pour une photo de promode pose pour une photo de promo-

est-ce le succès? – se prennent au séri l'empêtrent dans Old Man River. Les voils piégés dans les d'une voix l'ils chantent histoires meambolesures où Lucifer et Jesus se livrent gentille guerre, ou qu'ils inventent une chansonnettepromenade anglais, les qui e Pow-III. n'ont pas la foi. Il faudra attendre la fin du pour se divertir. La calypso d'Iko, Iko, classique de La Nouvelle-Orléans, mise en soène façon club de vacances, une reprise de l' Saw her Standing there Beatles justesse la panne de sourire. En l'absence d'une technique solide,

le manque 📰 cruel. **VÉRONIQUE MORTAIGNE** 

# CULTURE

VIDÉO

# Cassettes d'art et essai

Quand une major » du cinéma français défend le cinéma d'auteur... m vidéo

Il y avait, chez UGC, une collection «Hommage» avec quelques classiques (Pierre Granier-Deferre et Claude Santet pour l'essentiel) dont Simone Signoret et Romy Schneider étaient les vedettes. Il y avait une étaient les vedettes. Il y avait une collection « Comédies », où trouvait, entre autres, est une ordure de Jean-Marie Poiré; les Bronzés et les Bronzés font du ski de Patrice Leconte; Marche l'om-Michel Blanc Quart d'heure américain de Philippe Galland (avantage aux acteurs de caféthéâtre). Il y avait, surtout, la collection «Années 60», avec les films ou rares Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Jacques Demy, Jacques Rivette, Maurice Pialat, et le Procès, qu'Orson Welles avait tourné en France.

UGC franchit une étape en créant «Arrêt sur auteur», une collection consacrée à des anteurs étrangers contemporains, qui se sont fait connaître en France dans les années 80. Onze titres pour comannees su. Onze tures pour com-mencer, d'Almodovar à Maurizio Nichetti, et uniquement en v.o. sous-titrée. Patrick Binet, responsa-ble du département vidéo, définit cette nouvelle politique: «Nous avons dépassé l'époque des sidéo-sible de constitue de la contraite. chubs et des cassettes en location. Le marché évolue vers le haut et nous avons constaté une demande du public beaucoup plus cinéphile. Les magasins de vente suivent le mouve-

ment, certaines compagnies améri-caines, qui ne mettaient sur le mar-ché que des films en version fran-çaise, proposent maintenant v.o. sous-titrée et v.f. Ainsi, récemment, le Silence des agneaux de Jonathan Demme; Sailor et Lula de David Lynch; Robin des bois, prince des voleurs de Reynolds.

» Notre collection e Années 60 » avait été très blen accueillie. Pour Godard, par exemple, nous avions enregistré avec A bout de souffie et le Méptis des ventes de 5 000 exemplaires environ. Aujourd'hui, les cinèclubs n'existent plus, les deux cases cinèphiliques de la télévision, sur France 2 et France 3 sont situées à cinéphiliques de la lélévision, sur France 2 et France 3 sont situées à des heures tardives. On n'y passe pas énormément de films récents. Je me suis dit qu'il était possible d'occupér un créneau vidéo avec des films qui n'ont pas été distribués partout en France, des films étrangers et récents d'auteurs vivants.

de la V.O.

» Nous avons donc acheté les droits de plus de quarante titres (à sortir d'ici à fin 1993-débot 1994) à des distributeurs indépendants: Bac Film, Ban Film, Forum, Pyramide, Diaphana. Ainsi posvons-notts pré-senier dans «Arrêt sur auteur» quel-ques-uns des meilleurs cinéastes internationaux.

«valider» les choix des quelque vingt-cinq commissions spécialisées travaillant actuellement dans toutes

 $\mu_{\mathbf{q}}(\mathbf{r}_{\mathbf{q}}) \triangleq \left[ \operatorname{sing}_{\mathbf{q}} \operatorname{sing}_{\mathbf{q}} \mathbf{r}_{\mathbf{q}} \mathbf{r}_{\mathbf{q}} \right] + \operatorname{sing}_{\mathbf{q}} \mathbf{r}_{\mathbf{q}} \mathbf{r}_{\mathbf{q}}$ 

#### **EN BREF**

तः । व व्यवस्थानम् कृष्टिः

1. 12"

 $\Phi_{\Delta, S_{i,k}}$ 

 $x_{0}=\delta^{\mathrm{deta}}$ 

prix consacre une catvre ou une action exemplaire pour la diffusion de la culture.

de la Bibliothèque de France. — Un comité composé de vingi et un membres à été formé nour supervisée le programme d'acquisitions de la huture Bibliothèque de France, soit 400000 volumes, d'ici à la fin 1994. Parmi ces personnalités, cinq professeurs au Collège de France, Yves Bonnefoy, Yves Coppens, Gilles Gaston Granger, Edmond Malinyand et less Bierra Versont meis uver l'histon Granger, Edmond Malinvand et Jean-Pierre Vernant, mais aussi l'historien Roné Rémond, le mathématicien Jean-Pierre Bourguignon et l'astrophysicien Michel Cassé. Ce comité sera chargé d'aharmoniser» et de



1 au 12 décembre Conversition ent la montagne de Eugène Durif

Le Jardin d'Hiver 42 62 59 44

Ministère de la Jeunesse le festival des loisirs d'enfants

28-29 nov.1992 Jardin Tuileries Paris

le carrefour de l'innovation des loisirs des 5-15 ans

Ivres, discues vidéo, jeux, médias, exposition salon eports. ateliers activités. collogué voyages, marché

10h-19h - entrée 30 F. -15 ans gratuit information: 42 79 88 33

The state of the s

» La première série, mise en place début novembre, offre Attache-moi d'Almodovar; Paysage dans le brouillard de Théo Angelopoulos; brouillard de Théo Angelopoulos; Distant voices, still lives de Terence Davies; le Cuisinier, le Voleur, sa femme et son amant de Peter Greenaway; Mystery Train de Jim Jarmusch; Bouge pas, meurs, ressuscite de Vitali Kaneuski, J'ai engagé un tueur d'Aki Kaurismaki; Brève histoire d'amour de Krzysztof Kielowski (la vension cinéma d'un des télétims du Décalogue); Nova Darling n'en fait qu'à sa tête de Spike Lee; Palombella Rossa de Nanni Moretti et le Voleur de savounettes de Mauet le Voleur de savonnettes de Mau-

> » La version originale sous-titrée s'impose forcément. C'est un pari d'édition. Nous avons cherché une d'édition. Nous avons cherché une résentation différente des casseues vidéo habituelles, qui, tout en tenant compte de l'image cinématographi-que en jaquette, se rapproche de l'es-thétique des couvertures de livres. Le tirage est de 1000 exemplaires au départ. Il sera augmenté en fonction des ventes. Et, une fois que nous aurons récupéré le minimum versé pour les droits, les recettes seront par-tagées avec les distributeurs. Le lagées avec les distributeurs. Le transfert en vidéo a été effectué dans les meilleures conditions techniques.

Visionner ces cassettes est, en effet, un plaisir. On ne peut qu'en sonligner les qualités artistiques et techniques. D'ores et déjà, il s'agit d'une collection exceptionnelle. Et on peut mettre l'eau à la bouche des on peut mente rean a la nouche des 1993, in titres de Pupi Avati, Maleria Begnini, Jane Campion, Hai Hartley, Idrissa Onedraogo, al Tanina Stephen Frears, Pain Greenaway, Jim Jaronsch, Aki Kan-rismald, Nanni Moretti... travaillant actuellement dans toutes les disciplines. Ce programme devrait e instaurer de nouvelles habitudes en matière d'acquisitions étrangères », a souligné vendredi 20 aovembre Hélène Waysbord, déléguée scientifique de la Bibliothèque de France. Cette politique d'acquisitions vise également à procéder à 6000 abounaments à des périodiques.

JACQUES SICLIER

FNAC Virgin Megas Environ 200 F. la cassetta.

ADMINISTRATION :

PLACE HUBERT-BEUVE-MER

94852 IVIII LITHE BEINE CEDEX

PUBLICITE

Président directeur général :
Jacques Lesourne
Directeur général : Michel Cros
Membres du comité de direction :
Jacques Guin. Philippe Dupuia.
Isabelle Tsaud.
15-17, rue du Colonel-Pierre-Avia
75907 PARIS CEDEX 15
Tél. : (1) 46-62-72-72
Télect MONDPUB 634 128 F
Téléra : 46-62-91-73. - Société litale
de la SAUL E Membre de Mitain er Major Emoye SA.

THÉATRE

# Les épis mûrs de la Castille

Lluis Pasqual ensoleille le grand poème de Lope de Vega

LE CHEVALIER D'OLMEDO

Un conte de fées se hasarde sur le théâtre. I d'un beau chevalier, Don Alonso, qui habite de parents, à Olmedo, et dont le combat de chamade pour me belle jeune fille, Dona Inès, sise de l'autre côté de la montagne, à Medina. La Alonso a un rival, Don Rodrigo, que Dona Inès n'aime pas, mais qui a l'oreille de Don Pedro, le père d'inès. La Alonso, chaque jour que l'alonso, chaque nuit que Dieu fait, il dort d'un put peu possessive.

Tous les soirs, Don Alonso pur-

Tous les soirs, Don Alonso purcourt donc, à cheval, les routes passûres de la Castille. Et c'est l'inévitable : un guet-apens. Don Rodrigo,
dans le nout, lui barre la route, encadet d'assassins. Un coup de feu, m.

Lorca : «Le un descendait de la montagne, et les anges le
cherchaient.» Il y a aussi des tauraute, les couveats, des rouse, des
Maures, l'Océan, des champs de blé.
Puisque c'est l'Espagne.

# La présence de Denis Tamas

Espagne, telle que Iluis Pasqual la ranime sur les planches de l'Odéon, vous prend à la gorge. Hautes areades de pierre, passées à la chaux, architectures de grosses fermes, ou d'arènes, poussière des champs, blanche ou rose, et les four-rés d'épis mûrs, bien droits ou couchés par la grêle, et surtout les couleurs, toutes les couleurs, du soleil : blanc cru, rouge cerise, orangé, métallique après l'averse ou nacré à travers la brume, couleurs de rire ou de brûture, soleils de saison ou de rêve. Et soleil de 5 heures du soir, quand le premier taureau va débouler dans le curque.

Il pa passeu des mirages purs de

Il T a prime des mirages purs de théâtre : apparitions brèves de figures, paroles qui planent un peu comme des mouettes (style : « mais que me chante-t-elle, celle-là?»), et

ils carrent et comme dans les moulins (du Quichotte), c'est justement parce que nous na cons, parce que nous compedit fil, qu'une magie, peu à peu, s'élève. Le théâtre sans leçon, sans gravitation. «Le a des plages où l'on entil la vie», disait encore Lorca. Cette mise en scène de Lluis Pasqual pour le Chebelle comme par lumière, poème de Lope l'Vegs.

Distrayant panaché d'acteurs. Insolide et juste de Christian Cloarec (le Rodrigo) et Rodrigo) et Frappat (son officier d'ordonnance). Energie picaresque d'Evelyne III. (une Célestine trop lorte en gueule). Innocence un gaucherie des amouneux transis, Jean-Marc Barr et Isabelle Candelier en Don Alonso et Dona Inès. El samous un présence un Lavant, le compagnon servant de Don Alonso, un Denis Lavant satanique-férrique, aérien-félin, magique-attentif, animal: 100 tout esprit. Un monde.

MICHEL COURNOT

Du mardi au samedi à 20 h 30. Matinées samedi et dimanche à 15 heures. Jusqu'au 30 décembre, raische axceptionnelle le 29 novembre. Tél.: 43-25-70-32.

"Alfortville. - Pour la seconde consécutive, la municipalité d'Alimandia et la Cité di spectacle organiscat de II novembre au 9 décembre, avec le exmenses de la de l'inédit théâtral, mises en espace pièces inédites, au marché Dahomey (58, rue Victor-Hugo). Un jury, sous in présidence la Jean-Pierre Miquel, directeur du Conservatoire d'art dramatique de Paris, décerne phusieurs prix. La pièce lauréate de la semaine 1991, la Tranche, de Jean-Daniel Magnien, doit être mon-

A partir du 24 THEATRE UN L'ATELIER VANE K DOMBASLE Gisèle CASADESUS LE JUGEMENT DERNIER **Bernard-Henri LEVY** AMSE EN SCENE

Jean-Louis MARTINELLI MEFFRE Man-Yan HOR Jean-Yves CHATELAIS LOCATION 46 06 49 24





**■ PL. DU CHATELET 42 = 22 77** 

REPRODUCTION RITERDITE.

# Le Monde

# SÉLECTION IMMOBILIÈRE

4. arrdt

6- arrdt

RUE GUYNEMER

Ricopt, + chbre 80 m². Park. Vue superbe Lucembourg. VERNANGE, T., 45-55-29-18

Tél.: (1) 40-65-25-25 Télécopieur: (1) 49-60-30-10 Télex: 261.311F Au cour du Mereis, beeu statio, cuisine, salle de beins, wc séparée. Bon éast. Px : 550 000 F. CASSIL : 45-66-43-43. Le Monde No-Saint Land 2 pièces 55 m². 49-95-07-08

Edité par la SARL le Monde Durée de la société : cent ans à compter du

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL :

**15, RUE FALGUIÈRE** 

75501 PARIS CEDEX 15 T4.: (1) 40-65-25-25 Télécopieur: (1) 40-65-25-99 Télex: 206,806F

Principant associés de la société : Société civile « Association Hubert-Beuve-Méry »

Société anonyme des lecteurs du Monde Le Monde-Entreprises, M. Jacques Lesourne, gérant.

Imprimerie da « Monte » 12. r. M.-Guestoun 94952 IVRY Cedex

Commission paritaire des jours et publications, pr 57 437 ISSN: 0395-2037 PRINTED IN FRANCE

Le Monde TÉLÉMATIQUE Composez 36-15 - Yapez LEMONDE ou 36-16 - Tapez LM

**ABONNEMENTS** 

| Tél. (1) 49-60-32-90 - (de 8 heures à 17 h 30) |         |                                   |                              |
|------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|------------------------------|
| TARIF                                          | PRANCE  | SUISSE-BELCIQUE<br>LUXEMBPAYS-BAS | AUTRES PAYS Voie normale-CRE |
| 3 mois                                         | 536 F   | 572 ¥                             | 790 F                        |
| 6 mois                                         | 1 038 F | 1 123 F                           | 1 560 F                      |
| lat                                            | 1 890 F | 2 086 F                           | 2 960 F                      |
|                                                |         |                                   |                              |

Le Monde

ÉTRANGER: par voie aérienne tarif sur demande. Pour vous abonner, renvoyer ce bulletin accompagné de votre règiement à l'adresse ci-dessus

Ou par MINITEL: 36-15 LEMONDE code d'accès ABO

| Changements d'adresse définitifs on provis<br>formuler leur demande deux semaines av-<br>numéro d'abonné. | oires : nos abonnés sont invités :<br>ant leur départ, en indiquant leu<br> |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| BULLETIN D'AB                                                                                             | ONNEMENT                                                                    | LE OF |
| Durée choisie : 3 mois  Nom :                                                                             | 6 mois D I an D                                                             |       |
| Localité:                                                                                                 | Code postal : Pays : en capitales d'imprimeria                              | REIL  |

locations appartements ventes non meublées demandes Seine-et-Marne

MARNE-LA-VALLÈE NOISSEL Pert. vend 3 plèces, 83 m², 100 m ligne RER. 30° Opère. 34jour 25 m², sol plancher, glace maraté, ouisine équiplé en chêne, 2 ctembres, salle de bains 6 m², parti bureau, parte blindée, box en aí sol. Proximité tras commerces et écoles. PROC: 830 000 F. Tál.: 64-82-07-00. Rép. Agenos s'abstenir.

Val-de-Marne

\_\_\_\_ VAVIN 4 P. 120 m<sup>2</sup> DUPLEX 140 m2 S/6 P. VI 18 000 F/m², Mai en men.

7- arrdt HORS DU COMMEN Val-d'Oise SAINT-THOMAS **B'AQUIN** 

MESTIGIEUX 92 m², 3° &. PLEIN SUD. 45-55-29-18 11• arrdt NATION. Près mêtre 2 PIÈCES, culsine. Tour confort, 2° dg. CLAR. 2° 285 000 F. T. 43-70-04-64

14- arrdt ALÉSIA 2-3 P, 70 culo. sóparóa, s. wc. cave. 4t. 66vú, sc. 1 270 000 F. CASSIL RIVE GAUCHE - 45-60-43-43. Montparn. b eaisir, stand., solell 5 P. 105 m<sup>2</sup> b refreichir. Park.

Adult. colmo prile bois CERGY (80) appart. F4, 5- ér. acc. balcon, cule. chies sendragele, placarde, chemisre, rangement, carel. Pres: 580 000 F.
T4L: 30-30-19-91 aprile 18 h **Province** + cave, dust nouf Pm 250 000 F.

achats Rech. URGENT 100 à 120 m² 5-, 6-, 7-, 14-, 15-, 16-, 4-, 9-, Pale compt. chez notare. 48-73-48-07

T# : 94-03-41-12 ou 94-46-53-20

1- RENDEZ-VOUS D'AFFAIRES THE RESERVE DOMICILIATIONS

DAMEST PROPERTY. ND VOUS DEZ-VOUS DEZ-VONNOBILIER Le Monde

locaux Justriels

BELGIQUE-OSTENDE

ou à modustriel à la cou à marie 10 000 F/m²,

ou a comb, près de l'efroport d'Ostende, it sels en excel-iente condition. Per 1 100 volt., récept. bureaux. Intér-reme 7 - notaire F. Fepard, Bochdsen 28, 3800 Genk, Belgions. Fax: 19-32-89-35-34-81.

= 1111 Terciaux

\$2 MEJDON NOUVEAU III LOCAL II III. I at CONFECTION.

fonds

de commerce

A vendre restaurant snack träiteur Raz-de-chauss. 
1 - frage. 
Chiffre 1 200 000 F. SERVEUR

10, rue du fill 87200 FORT-DE-Tál. 19-596-63-13-33 ou 19-596-75-19-03

BRASSERIE-RESTAURANT

Ventes

Locations

**EMBASSY SERVICE** techerche APPARTS DE GRANDE CLASSE VIDES OU MEUBLÉS GESTION POSSIBLE

(1) 45-62-30-90 Lill eall.

Locations

CARLTON PARIS

prestations de service personnalisées .

« CARLTON »

alfare d'ungle, d'hiver. Salle sono pour séminaires. 150 places essises. Gros chiffre d'affaires Prix justifié.

TO : MANUEL Après 20 heures. A: Monde **AGENTS IMMOBILIERS** 46-62-75-13 46-62-73-43

225 1

AMPHITHÉATRE DE LA
Lucia Terrani : III n III jeu.
Mezzo-soprano, et
Paris-Sorbonne, Jacques
(direction). Rossini, Bizet, Salm-Seens,
Verdi

AMPHITHÉATRE RICHELIEU. : 12 h 30 ven. Faurs, Bartok.
AUDITORIUM COLBERT (BIBLIOTHÈ-CUE NATIONALE). Marie-Catherina Girod: 19 h jeu. Piano. Chopin, Tans-man, Szymanowski. Dans le cadre de Piano au Palais-Royal Alain Jacquon: 17 h sam. Piano. Debuasy, Satie, Emme-nuel, Saim-Saens, Chausson, Chabrier, Casa le cadre de Risson au Palais Royal.

Dans le cadra de Plano au Palais-Royal. AUDITORIUM DES HALLES

AUDITORIUM DU LOUVRE (40-20-52-29). Clemens Hagen, Nicota Frisard: 20 h 30 mer.; 12 h 30 jeu. Violoncelle, pieno. Beethoven, Rechma-ninov, Brahms,

CENTRE DE LANGUE ET DE CULTURE ITALIENNE (48-34-27-00). Trierry Libre : 18 h sem. VIER-COOS, CENTRE GEORGES-POMPIDOU (42-74-42-19). InterContemporain: 11 van. Stroppe, Ligeti, CENTRE MANDAPA (45-89-01-80).

Triton II : 30 mer. Mil-haud, Debussy, Tlet, Tisne, CHATELET. THEATRE MUSICAL

PARIS (40-28-28-40). Anne Pierre-Laurent Aimard : 12 h Pierre-Laurent Almard: 12 h
Violoncele, pisno. Schumenn,
Pierre-Laurent Almard:
12 h 45 ven. Violoncelle, pisno. Llext,
Rachmeninov Orchestre de Parle: 11 h
(direction).
Mozert,
Concert ré
philharmonia: 20 is 30 un. Paul
Minck,
Gantlez, Jean-Yves
Barnard,
(direction).
(direction).
Jean-François Heisser: 12 iun.

CONSERVATOIRE SERGE-RACHMA-NINOV (47-23-51-44). Christophe Maynard: 20 h 15 jeu. Faut Faure, Liezt. EGLISE DE LA MADELEINE. SINFO-

nietta de Peris : 20 h 30 jeu, Dominique Fanal (direction). Mozart, Charpender Ensemble Vicano: 18 h jeu. EGLISE DES DOMINICAINS

(46-63-63-04). Jecques Kauffmann : h III Corque. Vierne, Widor. EGLISE NOTRE-DAME-DES-BLANCS-

MANTEAUX. La las : 20 h 30 (direction). EGLISE SAINT-EUSTACHE.

Deneuve, Domkrique Patris : jusqu'au 15 décembre. 20 h 30 mer. Cristel Esschet, contrebasse, Maris-Ange I Maroet poèmes de Rike. EGLISE SAINT-GERMAIN-DE-CHA-

RONNE. Groupe : 1 20 h : Resthouse. Chesseon. EGLISE : T al control of the contro 

EGLISE MIT-JULIEN-LE-PAUVRE. 

Milhaud, Honegger. MUSEE D'ORSAY (40-49-48-27). Qua-Ludwig: 12 h Pasquier (contrebasse).

Turna. MUSÉE GUIMET. Trio Florilàge I

20 h jeu, Fauré, OPÉRA-BASTILLE (44-73-13-00). Ensemble l'Opéra de jeune

puodo. SALLE ADYAR (45-51-85-12). Olejniczak. Vistula : 20 h mar. Pieno. Chopin. SALLE CORTOT (47-63-80-16). SALLE CORTOT (47-63-80-16).

musical de Paris:
B. Garrej
(violon). Dominique II Guern (piano),
(direction). Viveldi, Mezarc,
Nedbal, Fiebig, Chostakovitch.

SALLE GAVEAU (48-53-05-07).
Lively:
h I mer.
Violon, piano. C.
Dabussy, Sibelius, III.
Dabussy, Sibelius, III.
Dabussy, Sibelius, III.
Dabussy, Schumann Edson Elias:
1 h 30

Sam, Piano.
Coff Juliet, Francine Key I 11 h dim. Violon, piano. Mozart, Bartok, Strauss François Le Roux, Irwin Gage : 20 h 30 lun. Bary-

ton, piano.

SALLE PLEYEL (45-83-88-73).

tre de Parls : 20 h 30 mer ieu,, ven.

(hautbois), Moraquès (clarinette), Garcin(cor), Marco Postinghel (basson),

Merie Giulini (direction), Massan, Dvorak
Serge Heintz, Marcel Bardo, Serge
fland : 17 h 30 Piano, Violoncelle,

reau (violon).

des Committemoureux:
17 h Jean (violon).
(violonelle), Avi
(direction). Grieg.
d'tle-de-France:
0 h I lun.
d'tle-de-France:
1 h 30 mar. Clarinette, harpe, Bolekleu, Muchaledov, Françaix, Tchatkovski, Verdi. Salle Debussy Andras Schiff: 20 h 30 mar.
Plano. Schubert.
THÉATRE

Plano, Schubert.
THEATRE
Jeen-Philippe Collard,
Mil. Béroff: 11 h dim.
Dukas,
Pierre Rampal, Pierre Pierlot.
Meyer: 3 h mar.
tte, Gilbert (basson), Ab tte, Gilbert Laydn, Ibert, Besth Mozart, Rossini

Mozart, Rossini.
THEATRE GREVIN (43-58-75-10). II
I h dirm.;
II h 30 km. II | I h dirm.;
II h 30 km. Senteronini. Albinoni,

Vivaldi.
THÉATRE NATIONAL LA
LINE (43-86-43-80). Ensemble insurul'Ouest : 20 h Jun.
l'Ouest : 20 h Jun.
THÉATRE RENAUD-BARRAULT
(42-66-60-70). Alpha-Centaut : 20 h 45 km. Jacopo Sceifi (pieno, bor).

Périphérie

(30-58-38-38). The state of the control of the cont COURBEVOIE CULTUREL

(43-33-63-52). Ching-Wen Wang : 20 h 45 jeu. Chopin, Liszt, COURBEVOIE. THE CARPEAUX (48-67-70-00). Symphonique Ams-Deus: 20 h 45 ven. Yury Boukoft (plane), Richard Boudarham (direction). Mozart, Beethoven.

ENGHIEN-LES BAINS, THÉATRE DU CASINO (34-12-94-94), Omition III Nove : III h 30 sem.

LE KREMLIN-BICÈTRE. ESPACE ANDRÉ-MALRAUX(48-60-68-42). Orchestre de l'Alle : In h 30 mars vocai François Marc-Roge

MARLY-LE ROI. CENTRE CULTUREL MARIT-LE NOI. CENTRE CULTURE: JEAN-VILAR (39-58-74-87). Orchestre de Mariy: 17 h dim. Marie-Clotikde de Salvert (soprano), Jean-Cisistophe Mero (vidioncelle). Scott Sandmeier (direc-NEUILLY-SUR-SEINE. AUDITORIUM DEBUSSY-RAVEL. :

SAINT-QUEN, ESPACE 1789. Ensemble instrumental Audonie: 15 h dim. Inderique Epin (soprano), Roselyne Cyrille (mezzo-soprano), Robert Catania (ténor), (baryton), Héfène Devilleneuve (hautboia), Misroel (direction). Rossini. SURESNES, TEATRE JEAN-VILAR

(48-97-98-10). Impetite fitte enchan-tée : 21 h ven., man, lun. ; 17 h dim. D'après Mozart, Avec Jean Delescluse, Jean-Francis Monvoisin, Jean-Louis Meunier, Céclie Perrin, Virginie Pochon, Atelier lyrique et maîtrise de l'arra de Lyon, Cleire Gibeut (direction), Louis Erio

CENTRE CULTUREL (49-63-70-50). Orchestre symphonique français : 21 h sam. Michel Béroff (plano), Laurent Petitgirard (direction), Beethoven, Schumens. VERSAILLES, CHAPELLE ROYALE DU CHATEAU, Maltrise du Centre de musi-que baroque : 17 h 30 jeu. Olivier Schneebeli, Marie-Laure Telssadre

Schneebeli, Marie-Laure Telssadre
VERSAILLES, EGLISE NOTRE-DAME
(38-50-71-18). Chosur et orchestre de
chambre de Verseilles : 20 h 30 mer.
Cetherine He auin (soprano), Catherine Denley John Ewes (ténor),
(basse),

**OPÉRAS** 

BOUFFES DU NORD (48-07-34-50) BOUFFES DU NORD (48-07-34-50).
Impressions de Peliées : jusqu'au 23 jusqu'au 20 jusqu'au 25 jusqu'au 2 Jurgwon Park, Kyoko Jurgwon Park, Kyoko Jurgwon Park, Kyoko Jurgwon Jurgwon Jurgwon Drabowicz, Vincent La Texter, Populari Charytons-baseas), Rogar ment Bergeron (berytons-besees), Roger Royer (basse), Norma Lener, Sylvia Schildrer (mezzo-sopranos), Jeff Cohen, Lavobt, Laterme, Olivia (plano), (miss mache), (miss mache), (miss mache)

musicale).

NOUVEAU THÉATRE

(43-31-11-99).

I sugu'au janvier 20 h 30 mer., jeu., ven.,

Conquet

de I meria-Portales (direction), Robert Fortune (mise en schee).

OPÉRA-BASTILLE (44-73-13-00).
Faust : jusqu'au 2

OPENA-ISASTILLE (47-73-13-00).
Faust : jusqu'au I
Joney (ténor), Pasta Burchaladze (Jesse),
Kallen Esperian, Alliot-Lugaz
(sopranos), Bernadette Antoine (mezzosoprano), Orchestre et chœur de l'Opéra
I Julius Rudel I
Jorge
Lavelli

OPÉRA-COMIQUE. SALLE FAVART (42-88-83). Esciamonde : jusqu'su 21 novambra. 19 h 30mar., jau., Opéra : Mazzola (sopranos), Luca Lombardo, Just Januario (bassa), Hélènt Perraguin (mazzo-soprano), Christian Tréguier (baryton), Orchestre Franz Liste de Budapest, Patrick Fourniller (direc-tion), Claude d'Anna (mies en acène). Nous publions le hundi (daté mardi) la liste des concerts de la sensine, dont une sélection commentée figure dans le supplément « Arts et Spectacles » du mercredi (daté jeudi).

PETIT THÉATRE DE NAPLES (48-56-17-21). Don Pasquela : jusqu'eu 29 novembre, 20 h 30 ven., sam. ; 15 h dim. Opéra de Donizatti, Carola Ta in dam. Opera de Donzello. Calons Bajac, Evelyne Brun, Arlene Sarouffin (sopranos), Christophe Maffel, Patrice Verdelet (baryton), Martiel Defonzine, Philippe Pouly (hénors), Vincent Minezzoli

Iplano).

THÉATRE DES CHAMPS-ELYBÉES (48-52-50-50). Armide: jusqu'au 9 décembre. 19 h 30 km. Tragédie hrique de Lully. Syhrie Brunet, Véronique Gens. Nodmi Rime (sopranos), Howard Crook (ténor), Bernard Delatré (hasse). John Hancock, Luc Caudou (baryton), Chour et orchestre du Collegium vocale de Gand et de la Chapelle royale, compagnie Larsen, Philippe Herreweghe (diraction), Patrice Caurler et Moshe Leiser (míse en scène), Stéphanie Aubin (chorégraphie).

régraphie).
THÉATRE DU TAMBOUR-ROYAL
(48-06-72-34). La Servante maîtresse:
16 h sam.; 20 h dim., lun. Opéra de
Pergolèse. Igor Lewis Borg. Gity Vives
(parytons), Simine Devid, Marie-Claire
chine: Geographie. Plarre Maries. Surdice (barytons), Simine Devid, Marie-Clare Leblanc (soprano), Plerre Muller, Sandra Boyer (piano), Bisabeth Navradi (mise en

<u>Périphérie</u>

NOGENT-SUR-MARNE. PAVILLON BALTARD (43-94-06-00). Le Traviste : 20 h 30 jeu, Opéra de Vendi. Thélitre lyrique Arturo Toscanini de Milan. ELDORADO (42-49-60-27). Mariar mes amours : jusqu'au 29 novembre.
14 h 30 mer., jeu., ven. ; 14 h sam. ;
14 h 17 h 30 dim. Opératte de Francis
Lopez. Avec Richard Finell, Kriss Keller,
Ellane Varon, Philippa Báranger, Luc
David, Sylvis Van Der Mauten, Richard
Finell (miss en sohns), Laetitle Pozzo
tehordraphish

THEATRE DE LA RENAISSANCE THEATHE DE LA HERASSARGE (44-63-05-00). Les mille et une nuits : jusqu'au 3 jenvier 1993. 14 it mer., jeu., sam., dim. De Francis Lopez, Deniel Fingold, Rodrigo Lopez, Avec Tony Game, Annie Galois, Jean-Paul Querat, Nadine Capri, Jean-Pierre Duclos, Catherine Lopez et Richard Finell (mise en soène).

JAZZ, POP, ROCK

L'ARBUCI JAZZ CLUB (44-41-14-14). Spanky Wilson Cuartet: 22 h 30 jeu., ven., sam.; Philippe Petit Trio: jusqu'au 9 décembre. 22 h 30 mer. Plano, Plane Maingourd (contrebesse), Eric Dervieu (batterie).

AU DUC DES LOMBARDS (42-33-22-88), Franck Lacy, Darryl Tay-lor: 22 h 30 mer.; Steve Potts, Richard Gellano: 22 h 30 jeu., ven., sem.; hilite Zwerh Trio: 22 h 30 dm.; hilite Ome Parla Brotherhood: 22 h 30 lun.; Jam Session : jusqu'au 29 décem

AUDITORIUM DES HALLES AUDITORIUM DES HALLES (40-28-28-40). Trilok Gutru Group: 21 h ven. Percussions, Deniel Gayonne (pieno), Niroslev Vitous (contrebasse); Claude Bolling Trio: 21 h sam. Pieno, Vincent Cordelette (batterie), Pierre-Yves Sorin (contrebasse).

BAISER SALÉ (42-33-37-71). Jam Seesion: jusqu'su 2 dicembre. 22 h 30 mer.; Rido Bayonne: 22 h 30 jeu., ven., sam., dim.; Captein Mercier: 22 h 30 km.

RATACI AN (47-00-30-12). Nite:

BATACLAN (47-00-30-12). Nits

18 h 30 mer.; Zebda: 19 h 30 jeu.; Barrence Withfield: 20 h ven. LE BILBOQUET (45-48-81-84). Christille Dobat Quartet: 22 h 45 mer., jeu., ven., sam.; Tuck Mauro: jusqu'au 13 décembre. 22 h 45 dim.; Karl Schlosser Trio : 22 h 45 lun., mer. BOUFFONS THEATRE (42-38-35-53).

Elan: 16 h sam. CAFÉ BALTARD (42-33-74-03). Isotop : 23 h sem. ; Siméon Lengir : CAFÉ DE LA DANSE. Xavier Jouvelet :

CAFE DE LA DANISE. Xevier Jouvelet: 21 h 30 mer., jeu., ven., sam. CAFÉ DE LA PLAGE (47-00-91-80). Salsa Live Michel Gomez: 23 h ven.; Bobby Few: 23 h sen. CAFÉ RIVE-DROTTE (42-33-81-82). Albetross: 22 h 30 mer., jeu.; Bob Bend: jusqu'ez 20 décembre. 22 h ven., sen., dim.; Kova Rea: 22 h 30 han.,

sem., dim.; kova Rea: 22 n 30 lun., mar.
CAVEAU DE LA HUCHETTE (43-26-65-05). Jeen Lorieeu Cuintet: 21 h 30 mer., jeu., ven., sem., dim.; Al Copiey Trio: jusqu'au 10 décembre. 21 h 30 kat., mar.
LA CHAPELLE DES LOMBARDS (43-57-24-24). Mambomania: 20 h mer.; Mandings: jusqu'au 17 décembre. 20 h jau.; Jeen-Michel Cabrinnol: jusqu'au 22 décembre. 20 h mer. LA CIGALE (42-23-16-16). David Sandborn: 20 h 30 dim.
CITY ROCK (47-23-07-72). Layle: 0 h mer.; Hot Kiss: 0 h jeu.; Bandidos: 0 h ven.; Solo: 0 h sem.; Nomed in France: 0 h dim.; Soka Boka: 0 h kn.; Dixie Stompers: 0 h mar.
CONWAY'S (45-08-07-70). Sunny Murray Quertet: 21 h 30 mar. Batterle, Christophe Minck (basse), Richard Raux (asxophone, filtre), Emmenuel Sourdeix (pare).

DEL RIO CAPÉ Roger Respeil Quartet :

DEL RIO CAFE Roger Respeil Quarter: 22 h br..

ELYSÉE-MONTMARTRE. Ronny Jorden: 20 h jeu.; Michel Cusson & the Wilde Unit: 19 h 30 ven.; Soothside Johnny & the Asbury Jukes: 19 h 30 asm.; Krestor, Bio Hazard: 18 h 30 lun.; Les Garpons bouchers: 19 h mer.

ESPACE ORNANO (42-56-57-57). Steppe MC'er. 19 h 30 dim.: New Fest rao MC's: 19 h 30 dim.; New Fast Autometica Daffodis: 19 h 30 jeu. FIAP (46-42-48-80). Trio jazzique de FIAP (48-42-48-60). Trio jazzique de Benoft Lecomte : 20 h sem. Dana le cadre des Semedis de la gant Dana le FRONT TAGE (42-36-98-68). Ze Boom : jusqu'au 25 novembre. 22 h 30 mer.; Le Grand Bleu : 22 h 30 jeu.; Blues and Bluesy : 22 h 30 ven. | Tonky Blues Band : 22 h 30 sem.; Layla : 22 h 30 mer.; Frogmouth : jusqu'au 30 novembre. 22 h 30 ten.; Hanna Band Jam Session : jusqu'au 29 novembre. 22 h 30 dim.

22 h 30 dim.

Maniac : 23 h mer.; Ambush : 23 l jeu.; One Eyed Jack, Patri Palledio & The Leatites : 23 h ven., man.

HIPPOCAMPUS (45-48-10-03). Trio New Orleans : jusqu'eu 28 novembre. 21 h sam. : Trio Jazz Middle : jusqu'eu HOLLYWOOD SAVOY 42-38-16-73 Marina Xavier: 22 h 15 mer.; Pap Jet II 22 h 15 Jeu.; Wall Theil: 22 h 15 ven.; Stoka Boka: 22 ii 15 sem.; Ser-bers Weber: 22 h 15 Jun.

burn Weber: 22 h 15 km.

JAZZ CLUB LIONEL-HAMPTON

(40-88-30-42), Johnny Copeland: jusqu'au 5 décembre, 22 h 30 mer., jeu.,

man sent. km., mar., Guibere, Chant, qu'au 5 décembre, 22 h 30 mer., jeu., ven., sam., lun., mar. Gubare, chant, Robert Kyle juitarel, Floyd Philips (claviers), Randal Lippincott (basse), Bary Harrison (batterie) : Bobo et Novos Tempos : jusqu'au 3 janvier 1993. 22 h 30 dim.; Gérard Badini Super Swing Machine : jusqu'au 13 décembre. 12 h dim. Jazz aur branch.

OM. MEZ REF DETRICA.

LATITUDES SAINT-GERMAIN
(42-61-63-63), David Landon Band:
22 h 30 mer., jeu.; J.J. Victoria
Chartat: 22 h 30 ven., sam.; Serge et
Nivo Rahousson Chustat: 22 h 30 km.;
Oriol Borden Chustat: 22 h 30 mer.

Oriol Borden Queriet: 22 h 30 mar,
LA LOLIISLAME (42-36-58-88). Boozoo's Jazz Combo: 21 h mar.; Jacques
Caroff Group: 21 h jeu.; Michal Martigian Jazz Group: 21 h ven.; Philippe de
Preissac Group: 21 h sam., mar.;
Michel Bescont Trio: 21 h ltm.
LE MONTANA (45-48-93-09). Lamin
Stardust: 22 h 30 mer., jeu:; Philippe
Preissac Trio: 22 h 30 ven., sam.;
in Henderson Duo: jusqu'au 28
novembre. 22 h 30 din.; Rané Urtrager
Trio: jusqu'au 30 novembre. 22 h 30
lun.; Trio Rané Urtrager; 22 h 30 mar.
MONTGOLHER (40-60-30-30), Suéplune Guéraut: 22 h lun.

ptane Guérault: 22 h lun.
MEW MOON (49-98-92-33). Chicken
Pox: 21 h 30 mer.; Alewanababa:
21 h 30 jeu.; Nuclerity: 21 h 30 ver... sem.; Frogmouth: 21 h 30 km.; Five is one: 21 h 30 mer.

NEW MORNING (45-23-51-41). Mick Taylor: 19 h 22 h sem.; Lee Coquines: 20 h lun.; Le Collectif Zhivaro, Jeen-Frençois Canapé: 21 h mar.; Rory Block: 21 h ven.

Ricardo Vilas, Patrick Perrone: 21 h mar., jeu. Guitare, piano; Doudoune: 21 h ven., sam.; Zékis: 21 h mar. OPERA-BASTILLE (44-73-13-00). Alain Brunet: 18 h 30 ven. Tron Yves Torchinsky (contrehease), T Szukalski (saxophone).

PASSAGE DU NORD-OUEST (47-70-81-47). Eric Lareine : 22 h mer. ; John Ranbourn : 22 h jeu. ; Dusters : 22 h mer. PETIT JOURNAL MONTPARNASSE

PETIT JOURNAL MONTPARNASSE
(43-21-58-70), Ultramerine: 21 h mer.;
Chancer Orchestre: 21 h jeu.; Bon:
Swing Bon Genre: 21 h ven.; Flore
O'Clock: 21 h sam.; François Fichu
Jazz Gang: 21 h tun.; Elsebeth Cremont Jazz Group: 21 h mer.
PETIT JOURNAL SAINT-MICHEL
(43-26-28-59). Fidgety Feet: 21 h
mer.; Philippe de Preissac: 21 h jeu.;
High Society Jazz Band: 21 h ven.;
West Land: 21 h sem.; Irème Amer
Tagbes. Trio: 21 h lun.; Claude Boiling Trio: 21 h mer.
PETIT OPPORTUN (42-38-01-36).
Deniel Huck Quartet: 22 h 45 mer.;
Alain Brunet, Olivier Hutman,
Bramerie: 22 h 45 jeu., ven., sam.
Trompette, plano, contrebasse, JeenPierre Arnaud (betterie); Mosalini-Beytelmann-Caratini: 22 h 45 mer.
PIGALL'S. Dis bonjour à le dame: 20 h

PIGALL'S. Dis bonjour à le dame : 20 h

REX CLUB (45-08-93-89). Four Heeds in the Fishtank: 23 h 30 mer. In Metallic Jungle; Walso-up: jusqu'su 26 novembre. 23 h jeu.; Nuits exotiques: jusqu'su 28 novembre. 23 h sam.; Solution 24 h sam.; Solution 25 h sam.; Solution rée Toras : 23 h lun. ; Planète Rock :

23 h ven.
SENTIER DES HALLES (42-30-37-27).
Berking Dogs: 22 h mer., jeu., ven.,
sam.; Res Abbye and the Freedom Fighters: jusqu'eu 12 décembre. 22 h mer.
SLOW CLUS (42-33-84-30). Al Copley
Trio: 22 h mer., jeu., ven., sam., dim.;
Tom Cst: 22 h mer.

SUNSET (40-28-46-80). The New Moskes Chartet: 22 h 30 mer.; Justin Vell Trio: 22 h 30 ves., sern.; Francis Lockwood Trio: jusqu'we 30 novembre. 22 h 30 km.; Peredosse: 22 h 30 mer. 22 b 30 km.; Perdosse : 22 h 30 mm.
THEATRE NATIONAL DE CHAILLOT
(47-27-81-15). Swing Valee : kasqu'm il
19 h 30 mgr., jsu., ven.,
14 h dim. Avec le numéro
de traptze de Garaviève de Karmabon.
TROTTOIRS DE BUENOS AIRES
400-28-28-581 Andres Barmes : hes-(40-26-28-58). Andres Ramos I jus-qu'au 5 décembre. 22 h 30 mer., jeu., ven., sem., Artango: Jusqu'au 19 décembre. 20 h 30 mer. UTOPIA JAZZ CLUS (43-22-79-66).

The Grand Blues Band: 22 h mer.; Vincent Abail: 22 h jeu.; Pick-up: 22 h ven.; Turn Around: 22 h sam.; Jean-Jacques Ribseu & Friends: 22 h mer.; Loc Bertin: 1 h sam.

LA VILLA (43-28-80-00). Tommy Smith: 22 h 30 mer., jeu.; Jemm Moody: 22 h 30 ver., sam., hn., mer. Secophone, Olivier Hutman (pieno), Tho-mes Bramerie (basse), Charles Bellonzi

TOUTH (42-08-60-00). Some Your :

Périphérie

ARGENTEUIL DIMIÈRE (39-61-26-29), Simon Dimière 21 fi ven. Dans fe cadre di maria Jazz Valley, BOBIGNY, MAISON IN LA CULTURE (48-31-11-46). Soul and Jazz Rebets Festivals: 21 in sam.

LE BOURGET. MILLE JAZZ CLUB (48-38-44-85). Orishs : 20 11 15 ven., CRÉTEIL. 186 AVENUÉ (48-89-75-40). Gerardo Di Gusto Trio : CRÉTEIL.

ERMONT, THÉATRE PIERRE-PRES-NAY (34-15-09-48). Gonzalo Teodonia: II h mas. Dane la casa du GROSLAY. SALLE DES FÊTES (39-84-27-40). Jean-Merie Trio : 11 h sam. Dans hamites du Feetival Jazz

Starfee: If h I THEATRE (46-70-21-55), Daniel Land Quertet: 22 h 30 ears

MONTREUIL II. Ta Session: 21 h mar.; Card: 21 h jeu.; Trash Corporation: 21 h ven., sam.; For the Benefit of Charles Tyler: 16 h dlm.; Sylvie Cohen, Dominique Botbol, Guillaume Cohen. Gino: 21 percuesions.
MONTREUIL MAISON POPULAIRE

(42-87-08-88). Loose Blues : 20 h 30 RIS-ORANGIS. LE PLAN SAINT-CLOUD. CENTRE CULTUREL

(48-02-74-44).

1 20 h CHANSON

AKTÉON-THÉATRE (43-38-74-62). Heliane Engel: jusqu'au 19 décembre. 20 h 30 mer., jau., van., sam., mer. Errances.; JC Goldschmit: 15 h 30 din.; Anne Dubray at Fridéric Daverio: 20 h 30 dim., in Uni voix, un

BATEAU-THÉATRE (40-51-84-53). 20 h 10 km BERRY (43-87-51-55). La Tordue I SOSINO (43-27-24-24). Clovis : he-gu'eu 25 novembre. 15 h mer. Las Enfants d'abord.

CASINO DE PARIS (49-95-99-99). Jacones Dutrono ; jusqu'au 28 novembre. 20 fi 30 mer., jeu., ven., sem. ; Guesth Petti : 20 h 30 lun.

CAVEAU DES OUBLIETTES (43-54-94-97). Cabaret de la chanson française : IIII h mer., jeu., ven., sam., lun., mer. Chansons à la carte tous les DÉJAZEY (42-74-20-50), Les Crétins verts : jusqu'au 31 décembrs, 20 h 30 mer., jeu., ven., sem., mer. ; 15 h dim. Le spectacle de fin d'armés.

ROSEAU-THEATRE (42-71-30-20). Trio à Lapointe : jusqu'au 30 novembre. 22 h 30 mer., jeu., van., sam. SENTIER DES HALLES (42-36-37-27). Compagnie Nag'airs : jusqu'au 5 décem-bre. 20 h mer., jeu., ven., sam., mer. Nous on s'feit du cinéme. THEATRE DE DIX-HEURES (46-06-10-17). Josiene Pinson : lus-

qu'au 2 janvier 1993. 22 h mer. Que reste-t-il de l'abet-jour? THÉATRE DE LA MAINATE (42-08-93-93): François Coudurier : 19 h jeu., ven., sem. ; 15 h dim. ; Les gros qui techent : jusqu'es 7 décembre. 20 h 30 jeu., ven., sem., jun. ; 18 h 30

THÉATRE DE LA RENAISSANCE THEATRE DE LA HERABSANGE (42-08-18-50). La Jave des mémoires : 21 h mer., jeu., ven., mar. ; 18 h 21 h 30 sem. De Roger Louret.

THÉATRE DE PARIS. Paul et Virginie : jusqu'au 23 1 20 h 30 mer., jeu., ven., mer. ; 15 h 20 h 30 sem. ; 15 h 11 THÉATRE DES CINQ-DIAMANTS (45-80-51-31) Ofm Format : jusqu'au

(45-80-51-31). Olga Forest : jusqu'eu 29 novembre: 22 h mer., jeu., ven.,

29 novembre: 22 h mer., jeu., ven., sem.; 16 h dm.
THÉATRE MAUBEL-GALABRU (42-23-15-85). It mur.; jeu., it mur.

TOURTOUR (48-87-82-49).

Line : jusqu'au 15 janvier III

22 h 15 jau., ven., sam., mer. ; Amaud

27 17 h uni. ; III III hm.

TREMPLIN-THÉATRE DES TROIS-FRÈRES (42-54-91-00). Maria Manack : 20 II 30 jeu., van., aam. 1 17 h dim. Sonjour les files. ZENTTH (42-08-80-00). Michel Jones I Jusqu'su 5 décembre, 20 h mar., jeu, ven., sant., mar.

Périphérie

MAISONS-ALFORT. PALAIS DES SPORTS (43-96-77-57). Daho : 20 h 45 ven. The system of th

DUNOIS (45-84-72-00). Compag Cinistine E coloso Sporgersi, Christiane Marciano (chor.).

L'EUROPÉEN. Tangodéon ; jusqu'au 11 décambre. 20 h 30 jms., ven. ; 15 h 30 20 h 30 sem. jm h m dim. De Kouky

OPÉRA-BASTILLE (44-73-13-00). Le Lec des cygnes : jusqu'au 31 décembre, 19 h 30 jeu., mar. Ballet de Tchalkovski. Etolles, premiers danseurs et ballet de l'Opéra de Paris, Orchastra de l'Opéra de Viadimir Darlington (chorégraphie

OPÉRA DE PARIS. PALAIS GARNIER (47-42-53-71). Compagnie Bagouet : ID h 30 jeu., van., sam. One Story as in Brown (chor.); So (chor.).

(43-58-55-93). Cle Nadège MacLeey,
sam.
(chor.); F., Findreit,
(chor.), Langues

Corts libert. THÉATRE DE LA VILLE (42-74-22-77). Compagnie limit: 20 i al mer.,
sem. Y quederé
i esperando que por fin vanga
a buscarme. A Kaspar,
Dahrendorf, Ordonaz (chor.) Josef Nact | 20 || 30 mar. || d'Orphés, \_\_\_\_ (chor.).

THÉATRE DU SPHINX. CULTUREL AMORC (42-78-39-29). the state of the s de Otron

Périphérie

ELANCOURT. LE POLLEN (30-62-82-81). moureux : 20 h 30 sam, SI loin que l'on Héla Fettoumi, Eric Compagnia Fattoumi-Lamoureux : 20 h jeu. Rencontres parallèles.

(chor.). ETAMPES, THÉATRE MUNICIPAL (64-94-32-11), Eventell III : 17 h Agon, Beorge Balanchine (chor.); Ombre, Francine (chor.); Etheppée, Andrew Degroet (chor.); Density 21, B, Carolyn Cartaon (chor.); August Pace, Merce Cunningham (chor.); Vénus, Lorenzo de Medici (chor.). Dans le cadre des lie-de-France. IVRY-SUR-SEINE. THEATRE cel Gilly, Mourad Beleksir: 20 h 45 mm. Certurine Lunglade. Sovel, Gitter Berthel (chor.): Nequequem Vecul, Jean-Pascel (dir) (chor.) : Vetranotte, Catherine Lan-glade (chor.) : Une suite ademantine, Mourad Beletchi (chor.). Dans le cadre de la Biennale de danse du Val-de-

LE KREMLIN-BICÉTRE. ESPAIN ANDRÉ-MALRAUX (49-80-69-42). Ballet Jazz Art : 21 h sam. Marathon Jazz, l'Intruse, Raza Hammedi (chor.) ; Entre dos Agues, Robert North (chor.). RIS-ORANGIS. CENTRE ROBERT-NOS (68-06-72-72). Eventail || : DESNOS (88-08-72-72). Eventali ill: 20 h 45 sen. Agon; George Balanchine (chor.); Ombre, Francine Lancelot (chor.); Echappée, Andrew Degrost (chor.); Density 21, 5, Carolyn Carlson (chor.); August Pace, Merce Cunninghem (chor.); Vénus, Loranzo de Medici (chor.). Densi e cadre de lles de dense. SEVRES. SEL (45-34-28-28). Eventall III : 20 h 45 ven. Agon, George Balanchine (chor.); Ombre, Francine Lancelot (chor.); Echappée, Andrew Degroat (chor.); Dansity 21, 5, Carolyn Carlson (chor.); August Pace, Merce Cunningham (chor.); Venue, Lorenzo de Medici (chor.). Dans le cadre des lies de danse. VITRY-SUR-SEINE, THÉATRE JEAN-VILAR (46-82-84-80). Michel Keierne-nis, Cle Schniid-Pemette : 20 h 45 ven. Richard Mouradian. Peu avant, Reperto-tio, Michai Kalemanis (chor.); la Frisson d'Alice, Andreas Schmid, Nathalis Per-nette (chor.); Cosur noir, Richard Moura-

diun (chor.). Dans le cedre de la Biennele **MUSIQUES DU MONDE** 

CENTRE MANDAPA (45-89-01-80). Perikh : 🔲 🛮 lun. Sitar. MAISON DES CULTURES DU MONDE (45-44-72-30). Ensemble Rasa, polyphonies des fermas de Setu : 20 h 30 mar. Musiques de la et d'Estonis.

THÉATRE DE LA VILLE (42-74-22-77). Renganayaki Rajegopalen ; 20 h 30 jeu Veena, Umayalpuram Meni (mridengam).

Le Monde

Rencomires avec des citadins extraordinaires

EN VENTE EN LIBRAIRIE

SCIENCES Se Monde ET MÉDECINE

men i 🍎 😘 ingening fiche er girmille. 如五年 **東西門 物** division of the light a squaditions Sept. THE WAY 1951 (1888)

100

1.50

1000

-1-1-1

. . . . . . . .

200

1235.7

Barre & Co

. T ++ : :

800 500

170 6 4

f Otto

Name of

Section 1

12.5 · · ·

P12---e Personal de la comp A ....

100

Burn .

Mary area.

Mary a

41 -

Strain Commence

Star Star

 $\mathcal{J}_{i,i_{2},i_{2},\dots,i_{q}}$ 

A State of the state of

544

A STATE OF THE STA

War to the same

9 .

.....

Massage .

1774 project

19.3

化催化 医二二重菌

12711 1 11

10.00

A 15 3

i e apriligiade del and the same of a artistal the d contrast. All Same and Statement 1100 Mills rentra destina Tartifette 🍅 . - 144 B (B) 神经明 : 图 ]

THE ARE 

33 

M. Confidence CI INNERS The same in terms S House All 1 Tables House Protest production · sinds is a

en sine M. Alle HART IL BARRE ii (alpatoni 🎕 LANG MEN BOOK Dig

F Witnesdall WE THE SHARES A Republication

Modern au recom le a delle de son p

THE PERSON NAMED IN de trouve 🌤 🛶 - I to have The Atlanta 14 % phone (page)

4 46-140-1

1.5 Ange ं तर 🦛 🛊 orizan. 🌉 Property & ~ K - TRATER 7 FF - 1254 - 1856 - 10 35t ball A HELD MAN TO REAL SHOP

BALLETS 

Secretary Secretary

And the second s

MARKET SALES OF THE SALES OF TH

Se 50 70

在海市 \*\* 1" (485°)

717 477 5

া কেন্দ্ৰ তেওঁ কৰিছে

া গোলাক নাম কিছল গৈছ

A CONTRACTOR OF STREET

Sometimes of the second

The State of State of

1. 大型

the sale of the

 $(a,s) = (a,m)^{\frac{1}{2}}$ 11 11 12

 $_{\rm max} \approx 5.5$ 

4000 Company of the Company

was the se

gra<sup>ne</sup>

HI S. GUELS N. P.

Marketon C.

 $(g_{ij},g_{ij})\in S(\mathcal{S}_i,\overline{\mathcal{S}}_i)$ 

ATTENDED

# Front chaud dans les transports

La semaine démarre mel pour les voyageurs. Les grèves se succèdent à marche forcée aussi bien dans le métro que pour les trains ou les avions. Le mécontentement social de l'automne affecte principalement les transports, un des secteurs traditionnellement les plus touchés en cas de conflit. Les voyageurs vont, une fois de plus, en faire les frais. Les usagers de la RATP, qui ont subi la sernaine dernière une grève perlée, devraient toutefois commencer à respirer. Lundi 23 novembre, journée de consultation des 3 400 conducteurs de rames sur le protocole d'accord établi entre le direction et les syndicats, le trafic était nettement plus fluide, et mardi, si les agents de conduite en sont d'accord, tout devrait rentrer dans l'ordre. En revanche, le trafic devait être

perturbé à Air France le 23 novembre, journée de grève générale dans l'entreprise. Les quatorze syndicata protestent contre les plans de rigueur successifs qui prévoient 4 000 suppressions de poste au sol en IUIC - IDU. L'activité

d'Air Inter, qui fait l'objet d'un préevis de grève de la CGT et i'UGICT le même jour, ne devrait pas être affectée, selon la direction.

Mercredi 25 novembre, les syndicats CGT et CFDT des cheminota prennent le relais et appellent à leur tour à des arrêts de travall à la SNCF. Après la grève européenne contre les risques de privatisation des réseeux, les revendications sont nationales. Et les deux syndicats ont choisi le jour de l'examen per le conseil d'administration du projet de budget 1993 pour manifester leur mécontentement contre la politique de la direction de la société nationale; qui privilégie, selon aux, la détriment de l'offre ferrovigire, de la qualité de service et de la sácuritá.

En fin de semaine, les grandes villes de France seront à leur tour dans la tourments. Vendredi 27 novembre est organisée un journée nationale d'action dans les transports urbains à l'appei des fédérations CFDT, CFTC, CGC, CGT, FNCR et FO. La modernisation de la convention collective, souhaitée par le patronat, est dans le collimateur et les négociations sont dans l'impasse. convention collective qui concerne près de 40 000 salsriás, dont 70 % de conducteurs, ■ vieilli et ne répond plus aux

entreprises. Comme à la RATP, les gestionnaires de réseaux veulent instituer un système plus proche des préoccupations de la clientèle et, comme à la Régie, conducteurs craignent de perdre les avantages acquis. MARTINE LARONCHE

modes de ge stion des

# Dévaluation de 6 % de la peseta espagnole et de l'escudo portugais

monétaire européen (SME) amorcé la 9 septembre avec la dévaluation de 7 % de la lire italienne, poursuivi le 16 du même mois avec la mise en flottement de cette même lire et de la livre anglaise, plus une dévaluation de 5 % de la peseta, a continué dans la soirée du samedi 21 novembre avec une nouvelle dévaluation de 6 % de la devise espagnole et de l'escudo portugais.

Les tensions monétaires se poursuivaient en Europe hundi, où les banques centrales d'Irlande et de Novège out foxtement relevé leur teux d'intérêt au jour le jour (à 30 % et 25 % respectivement). L'Islande a annoncé une dévaluation de 6 % de sa monnaie. Les ministres des finances des Donze, réunis à Bruxelles, ont exprime leurs inquiétudes face aux turbulences récentes sur les marchés des changes.

Dans les deux cas, c'est le décrochement de deux monnaies scandi-naves, le mark finlandais, le 8 sepembre, et la couronne suédoise, le 19 novembre, qui a décienché ces réajustements auxquels le franc fran-çais a échappé grâce à l'appui décisif et inconditionnel de la Banque fédérale

ment, il s'agissait de monnaies large-ment surévaluées, dont les parités au sein du système monétaire européen (SME) sont artificiellement maintenues par des taux d'intérêt très élevés.

par des taux d'intérêt très élevés.

Les gouvernements britannique, italien et espagnol utilisaient des parirés
fixes comme un levier pour transformer le comportement des agents économiques, par le biais de la désindenation des salaires et pour lutter contre
l'inflation en évitant la hausse des prin
des produits importés. Des résultats
satisfaisants avaient pu, certes, être
obtenus dans ces deux domaines, au
prix, toutefois, d'un chômage accru et,
surtout, d'une surévaluation progressive des monnaies de ces pays : les
écurts d'inflation et de coût de produotion vis-à-vis de pays plus compétitifs
comme la France et l'Allemagne s'élargissaient dangereusement. D'où une
série de résustements brutaux dont le
deuxième vient de se produire, dans la
soirée du samedi 21 novembre, avec
une seconde dévaluation de la peseta
quasiment «annoncée» il y a un mois
par le ministre espagnol de l'économie,
M. Carlos Solchaga.

#### Une dangereuse érosion de compétitivité

Tout le monde savait que la peseta était à la fin de l'été surévaluée de moins 15 %, si ce n'est de 20 %. Avec, pour conséquence, une dangereuse éro-im de sa compétitivité mune dégra-dation continue de sa balance com-

facteur traditionnel de fermeté pour la

pesta, étaient en passe de se tarir et même de s'inverser, les départs l'emportant sur les arrivées. Dans ces conditions, la première dévaluation de 5 % en septembre, en fait de plus de 10 % compte tenu de la baisse de la devise espagnole au sein de sa marge de finctaztion de 6 % de part et d'autre de ses coursainnts, n'était nas insée de fluctoation de 6 % de part et d'autre de ses cours-pivots, n'était pas jugée satisfaisante (le Monde du mardi 15 septembre). Simplement, M. Solchaga entendait réaliser l'opération à froid, peut-être en même temps que la rentrée de la lire dans le SME théoriquement prévue vers la fin de l'année ou courant janvier. La spéculation en a décidé autrement et la Banque d'Espagne, qui voyait fondre ses réserves ince aux attaques, a dû jeter l'éponge.

Quant à l'escudo portugais, son entrée dans le SME au printemps der-nier s'est effectuée à un cours trop compte tenu de la situation du peu ma faisante en ce qui concerne l'inhacron. Ces réajustements sont-ils suffisants et les soubresants du SME terminés? Ce n'est pas assuré. La livre irlandaise reste sous perfusion et la couronne danoise ne se trouve pas il l'abri d'un orage, après ceux qui ont seconde les monnaies scandinaves, et pourraient emporter la commune norvégienne. Mais il s'agit là de monnaies mineures, la zone mark qui comprend

merciale. En outre, les flux de capitaux les devises du Benelux plus le franc étrangers venant s'investir en Espagne, français, demeurant sotide et les autres naie. Aioutons que nour la Français grandes monnaies, livre et lire, continuant de flotter librement. Le franc été tirés par l'exportation depuis deux français n'est pas vraiment menace, malgré la petite aleste de la fin de la semaine dernière très vite terminée, le cours du mark à Paris, qui était monté fugitiment au dessus de 3,39 francs, redescendant lundi à moins de 3,38

Les miles financiers soulignent tontefois que «l'effet élections» n'a pas marchés des changes : la moindre déclaration de dirigeants de l'opposi-tion sur le thème : «Que le franc reprenne sa liberté vis-à-vis du mark pour ahaisser les taux et stimuler l'économie» aurait des répercussions

peseta n'est pas une bonne nouvelle, mème ai l'inflation espagnole reste forte, environ 6 %, ce qui compromet la compétitivité des industriels de la péninsule Ibérique. Certes, la réévaluation du franc, parallèle à celle du mark, se poursuit, permettant une baisse relative du coût des importations en provenance d'Europe. Mais elle amenuise les marges des industriels français opérant sur les marchés extérieurs, au détriment de l'activité économique glo-

FRANCOIS RENARD



Après avoit été relativement stables su cours de l'année 1991 – et souvent en tâte des monnaies du système monétaire européen grâce aux taux d'antérêt élevés, – les monnaies de l'Expagne et du Portugal ont été dévaluées de 6 % le 21 novembre. Le nouveau taux pivot est de 143,186 pesetes et 182,194 escudos pour un écu (contre 139,76 et 176,844), le taux pivot de l'éou en francs étant maintenu à 8,60683 francs.

# L'Espagne est incitée à poursuivre ses efforts pour se rapprocher de la moyenne européenne

Les déséquilibres demourent. L'in-flation, dont le taux annuel me fin octobre de 5,2 %, sera, selon les prévisions, de l'ordre de 6,5 % à la fin de l'année. Et la dévaluation est géné-ratrice d'inflation. La banque d'Es-

de l'année. Et la dévaluation est génératrice d'inflation. La banque d'Espagne a augmentié de trois quarts de point, à 13,75 % dès lundi son principal taux directeur (fixé à 13 % depuis juin), pour justement freiner « la tendance inflationniste». Quant au chômage, son taux est supérieur à la norme européenne avec 15 % de la population active. Resteut enfin les maux ent miques de l'économie espagnole: le déficit du commerce extérieur, qui s'est encore aggravé est année, et surtout le déficit des dépenses publiques, en augmentation de 600 milliards de pesetas (30 milliards de francs) par rapport aux prévisions. Dans son dernier état de la situation, la banque d'Espagne a indiqué que, depuis juillet, le taux de croissance était inférieur à 1 %, soit le taux le plus bas des dix dernières années. Pour l'année, il devrait être de 1,3 % au lieu des 1,5 % prévu après l'ultime révision.

Pour pouvoir prétendre s'intégrer dans le club des grands de la CEE, devra faire des sacrifices, beaucoup de sacrifices. Nombreux qui considère que cette qui considère que cette mation que l'Espagae se trouve déjà dans cette seconde Europe, celle de la deuxième vitesse, et que les efforts pour coller au peloton de tête sont d'ores et déja hors des possibilités de la nation.

Aurait-il fallu sortir du serpent

Aurait-il faille sortir du serpent monétaire, deconomistes qui jugent que cette deuxième dévaluation a été effectuée sous la pression alors qu'elle aurait dhêtre mieux préparée? Le gouvernement s'est toujours opposé à une sortie du SME. Il a toujours voule démoutrer sa bonne volonté vis-à-vis des institutions européennes. Pour fréjier les attaques contre la peseta, it avait été contraint, le 23 septembre, de limiter la liberté de mouvement des capitaux. Ces mesures s'étaient nume fuite massive des capitaux des limiter la liberté de mouvement des capitaux. Les mesures s'étaient nume fuite massive des capitaux dit être, en partie, rapportées. Le restrictions seront désormais totalement levéex. De toute façon, elles auraient disparu au 1º janvier avec le marché commun unique.

En annoncant mouvelle Jévaluation de 6 🖥 de la peseta, le comité monétaire de la CEE vivement incité le gouvernement des résultats économiques de l'Espagne de ceux de la moyenne communautaire.

...de notre correspondant Le ministre de l'économie et des finances, M. Carlos Solchaga, condi-tionnait ce nouveau réajustement de la peseta au retour dans le Système monétaire européen (SME) de la tivre et de la lire. Mais, à la suite de la dévaluation de lii couronne suédoise la semaine de mière, les pressions se mainie dernière, les pressions se mensifiées sur la peseta, surtout vendredi dernièrs. La banque d'Espagne a dú dépeuser l'équivalent de 300 milliards de pesetas (15 milliards de francs) pour soutenir sa monate. Les interventions de la Branca d'Espagne a delifféracient Banque d'Espagne se chiffreraient, selon certaine de la plus de trois milliards de la comment à plus de trois milliards de la comment de servaire pour éviter que la peseta ne sorte du serpent, c'est à dire un franchisse la bance des 72,62 pesetas pour un mark qui sera désormais son nouveau cours pivot à quelques décimales près (72,79).

males près (72,79).

Pour éviter cette librarie le gouvernement espagnol a donc demandé la réunion du comité monétaire et proposé hu-même une dévahation de sa mounaie. Pour M. Solchaga, la nouvelle parité va édonner le stabilité à la peseta et permettra d'augmenter les exportationss. On niurmure même ministère de l'économie et des finances qu'avec la nouvelle parité, « c'est pard pour trois aius s.

#### Déséquilibres et sacrifices

Il n'empêche qu'il s'agit de la troi-sième dévaluation depuis l'accession des socialistes au pouvoir, il y a tout juste dix aus, de la septième depuis

ajoute l'éditorialiste, cette nouvelle tant d'autres dans notre histoire». 1993 est justement une année électo-

MICHEL BOLE-RICHARD

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS



PUISSANCE D'UN GRAND

GROUPE



Par une snavegié permanente d'investisse ments a molern at long terme les-SICAV AXA relèvent les délis de l'economie mondiale et demourent depuis plus de virigt ans 📥 sommet des placements financiers.

me, l'assurance de la sécurité permettent à AXA d'être l'un des premiers groupes d'assurance européens avec 56,8 milliards de chiffre d'affaires et plus de IL 000 conseillers à travers

P. J. 1 .

ES SICAV L'ASSURANCE DES PERFORMANCES A LONG & MOYEN TERME

La volonté de gagner, la garante du dynamis-

SERVICE MINITEL 3616 CODE ANA

23.74

# Le premier ministre algérien réaffirme son opposition au rééchelonnement de la dette de son pays

trach.

de notre correspondant

M. Belaid Abdesslam a une nouvelle fois enfonce le clou au cours de sa prestation télevisée de samedi soir 21 novembre. Le premier ministre algérien a réaffirmé son opposition la plus totale au rééchelomement de la dette de l'Algérie estimée à 26 milliards de dollars. Pour le chef du gonvernement, le « reprofilage » de cette dette, s'il n'est pas la panacée, constitue cependant le moindre mai dans la situation difficile que travense le pays. Il ne doit pas cependant être assorti de conditions politiques. M. Abdesslam a demandé aux créanciers de l'Algérie un délai de trois ans minimum pour lui permettre d'assai-

nir le secteur économique et de jeter les bases de sa relance. Estimant de 1 à 2 milliards dollars les du pour 1993, il a un appel partenaires ges de nouveaux prêts.

M. Abdessiam a longuement évoqué l'un de ses dossiers de prédilec-tion, cefui des hydrocarbures. « Je suis décidé il aboutir», a-t-il dit, tout en se déclarant « pas pressé» dans les négociations pour la participation d'entreprises étrangères à l'exploita-tion des hydrocarbures en Algérie. Ces négociations se poursuivent entre plusieurs sociétés étrangères et la compagnie nationale algérieure Sona-

Avant de partir pour Bruxelles, dimanche 22 novembre, M. Solchaga a assuré que la plus grande partie des réformes structurelles prévues dans le plan de convergence seront mises en place d'ici à la fin de l'année. Il cependant falloir recalculer le budge 1993 et faire désormais, aclon El Pais, a une grande partie du travail qui aurait du être fait au cours des cinq dernières années. Si cela n'est pas fais,

難まない

# L'Est et l'Ouest de l'Europe sont engagés sur des chemins démographiques divergents

forte, fécondité plus pour l'instant : la situation démographique de l'Europe 🛶 l'Est 🛶 différencie clairement aujour-d'hui de celle de l'Europe dentale. Cette opposition récente misque de ne durer: qui ressort du rapport annuel l'Institut national d'études démographiques (INED), publié lundi

Pour la mortalité, on constatait, nouvelle RDA, l'écart de l'espérance de vie à la manura atteignait 12 ans; celle de l'Europe du Sud (Espagne, Italie, Portugal), était comparable à celle de l'Est. Mais ensuits, l'écart s'est creusé entre les deux blocs, alors qu'il se réduisait à trois ou quatre années à l'intérieur de chacun d'eux. Ainsi, à la fin des années 80, l'espérance de vie des femmes était inférieure dans le pays le mieux placé du «bloc» socialiste, la RDA (75,4 ans.), à celle du plus mal placé de l'Ouest, l'Irlande (76,3 ans.).

notamment, let progrès sanitaires enregistrés dans presque tous les pays d'Europe de l'Ouest n'ont pas été suivis à l'Est : les décès par maladies cardio-vasculaires, en particulier, ont reculé à l'Ouest, mais augmenté à l'Est. La baisse de la mortalité infantile, considérable au départ, s'en-ralentie ou temporairement interrom-pue : si les taux ont été divisés par 5 en Yougoslavie et en Hongrie, par 6 en Bulgarie et en Tchécoslovaquie,

par # en RDA, seul ce dernier pays se trouvait avant la réunification allemande au niveau des T. (moins de 10 décès pour 1000 nais-

La fécondité n'était diverse guerre mondiale. Pour les femmes nées en 1930, diale. Pour les femmes nées en 1930, le nombre total d'enfants (descendance finales) se situait entre 2 et 2,9 en moyenne dans la phopart des pays d'Europe; il était relativement faible en Bulgarie et en Hongrie comme en Allemagne, en Suède et en Suisse. Mais à partir du milieu des années 60, qui marque la fin abby-booma, la chute a été rapide à l'Ouest, touchant progressivement tous les pays.

L'Est a commu une évolution plus chaotique. Ces pays, qui avaient au départ libéralisé l'avortement, y ont souvent apporté des restrictions temporaires plus ou moins sévères lors-que l'indice annuel de fécondité tombait au-dessous de deux naissances par femme, comme en Hongrie,

1992, will be rapport de l'INED, I wingt ans

n'y lamani pius que 27,1 🖫 🕮

population, 11 29,2 sen

1985, well que part soixante ans et plus est passée de 18,1 m l 19,4 %. Malgré

cela, la croissance de la popula-

tion depuis le début de la

décennie . Ill assurée aux illia

per l'e excédent naturel »

des naissances sur les décès,

qui a été comparable, à quel-

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

HO S CHANGEONS DE NOM.

PAS DE MISSION.

La Caisse Centrale

de Coopération Economique

devient

La Caisse Française de Développement.

Caisse Française

Si aujourd'hui mus changeons de

nom, c'est pour mieux affirmer notre

mission d'Etablissement Public 🖪

la permanence de notre action

financière dans la politique

développement.

française d'aide au

Les émissions domestiques de la

CFD sont garanties par l'Etat et

bénélicient d'un triple A décerné por Standard & Poor's.

Financer le développement, les

investissements publics ou privés, afin

que tous bénéficient des grandes

évolutions mondiales : telle est notre

action dans les soixante pays où

notre mission nous mêne, et

dans les départements

territoires d'outre-mer.

milliers près, en 1989,

Une France

Tchécoslovaquie on Roumanie, ou bien ont instauré des aides nouvelles aux familles, comme en RDA. Ces interventions natalistes out contribué maintenir la descendance finale aux environs de 2 enfant aux femme dans générations i (et des années suivantes) dans les pays d'En-tre l'Est, alors qu'à l'Ouest, seules le France et la Grèce restaient ce niveau (1).

Partout les familles nombreuses (plus de trois enfants) sont devenues rares. En revanche, la proportion de femmes sans enfants est demeurée Remmes sans enfants est demeurée très faible à l'Est (moins de 10 %), alors qu'elle s'accroissait à l'Ouest (sauf en France et au Portugal), pour atteindre 15 % en Belgique, 16 % en Grande-Bretagne, 17,8 % aux Pays-Bas, 20 % en Allemagne, Mais les différences de fécondité pourraient bien d'extrement dans les condes qui bien s'estomper dans les années qui viennent, les bouleversements politi-ques et économiques récents ne pou-vant qu'accélérer des transformations de la famille déjà entamées à l'Est.

vieillissante

n'y ≡ joué qu'un === complé-

ment, contrairement I l'Alle-

magne. Sur la décennie, capendant, l'immigration étrangère en France a dépassé les chiffres

prévus, .... pour les (+ 80 000) m les Turcs

(+ 50 MM) par suite de la venue

de families. 🜃 1991, on 🗉

compté 102 500 entrées contre

97 500 en 1990, l'accroisse-

concernant -----

ment les Turcs et M Africains

(+ II 000 dans chaque cas).

effet que la baisse de la fécondité : l'Ouest s'est accompagnée ~ a résulté? - d'une transformation de la famille, marquée notamment par la chute des mariages. Ce «refus du mariage» n'a été compensé par une augmentation des naissances hors mariage que dans quelques pays (pays nordiques, et à un moindre degré, France et Grande-Bretagne).

> para demeurer une «valeur refuge» (le mariage étant aussi a un moyen privilégié » d'obtenir un logement indépendant). Mais sur les dernières années, cela a changé : on constate un recui des mariages en Bulgarie comme en Hongrie ou en Pologne. Comme en France dans les années 50 et 60, une forte proportion régularise des conceptions prénuptiales (40 % en Pologne ou en Tchécoslova-quie). Une évolution qui s'ajonte à la multiplication des divorces, qui atteignent des niveaux comparables à ceux des pays occidentaux, notamment en Tchécoslovaquie et en Hongrie, avec une ranéfaction des rema-

> > **GUY HERZLICH**

(1) L'Irlande, partie d'une fécondité beaucoup plus élevée et y testant encore, maigré une caute importante, constitue un cas à part en Europe.

COMMUNICATION

Un nouveau bimestriel pour les étudiants

# «Talents», chaînon manquant de Bayard Presse

A cette cible en pleine croissance démographique, Talents
officia,
continue publicité,
parties complémentaires. D'une
part, un magazine d'information
«engagée, sentible»,

par sciences. L'une
part, un
guide pratique «Etudes», qui magie
consumériste en essayant d'éviter consumériste, en essayant d'éviter le parisianisme. Ce guide est complété par la militaire la MNEF), et un accord la MNEF), et un accord le le lecteur, a militaire le lecteur le le lecteur le lecteur

Avec ce produit de lequel Il investit 35 millions de francs a malgré la crise de la presse », Bayard prolonge vers de monde adulte politique de chaînage » du lectorat, pris en de avec Popi des dix-huit mois et de la jusqu'à Phosphore, en de la lette pour adultes plus ciblés (comme Enjants Magazine, récemment racheté), Talents vise à combiner ces approches par ages et par thèmes, ment approche magazine et pratiment approche magazine et prati-que. Bayard complète ainsi sa

demier-né de Bayard Presse est un bimestriel.

2.2 millions dix-huit à vingt-cinq dix-huit à vingt-cinq ance démographique, Talents offrira, publicité, parties complémentaires. D'une part, un magazine d'information de l'education, ou certains suppléments de quotidiens, Pour un tirage 1000 exemplaires ven(dont publicité, parties complémentaires. D'une part, un magazine d'information de l'education, ou certains suppléments de quotidiens, Pour un tirage 1000 exemplaires ven(dont les deux tiers en kiosque, au prix de 30 francs) pour équilibre ses comptes.

Le nº 1, tiré # 350 000 exemparents quand ils atteindront leur

Anniversaire de mariage - Francise BARREAU,

Décès

- Nimes. Montfrin. Margnerittes. Poitiers, Paris, Marseille. Sôte.

Le doctour Robert Guthers,

son époux, M. et M= Dominique Guthers, M. et M= Raymond Martin,

née Gutherz, M. et M™ Xavier Gutherz, M. et M™ Paul Charniot,

nóe Gutherz,

M= Mariette Gutherz,
ses cafants,
François, Antoine, Sébastien, Léopold. Vincent, Olivia, Alice, Morgane,
Clara et Frédérie,

es petits-enfants, Les familles Liffran, Cortade -

M= GUITIERZ,

urvenu le 21 novembre 1992, à l'âge

23 novembre, à 10 h 15, on la cathé-

Cet avis tient lieu de faire-part.

- M. Luc Messchaert,

ont la tristesse d'apponeur le décès de

M. Fina MEESCHAERT, chevalier de la Légion d'honneur

survent le 14 novembre 🍱 dans sa quatre-vingt-troisième année.

Une messe sera célébrée ultéricurs-meat à son intention et sera annoncée par voie de man.

Cet avis tient lieu de faire-ourt.

12, nue Chauchat, 75009 Paris. 10. rue du Curé. 59100 Roubaix.

~ M. André Oriet a la grande douleur de faire 🚚 🗥

Angèle, Marie ORSET,

à Montélimar, le 21 mars 1992.

24, rue Roger-Poyol, 26200 Montélimar.

- Le La radio a le profond regret d'annoncer le décès

Emmanuel ROBERT, incien directeur des variétés à la télévision française,

Les obsèques auront fieu fe mardi 24 novembre, à 11 heures, en la la la Néwilly-air-Marun.

son épouse, M. m V Patrice Information

es in line petits-enfants, Ainsi que trate la famille, ont la doulour de faire part du déc

M. Pierre SALVAUDON, prisonaier (1 grants 1 8),

purvenu le 18 novembre 1992, dans si prixanto-acizième sanée. Une messe sera

24 novembre, en l'a
de Vitry-sur-Seine (Val-de-Murae),
place de l'Eglise où l' se réunira à
9 h 15.

25 novembre, en l'église de (Haute-Vienne), à 10 h 30, suivie de l'inhumation de la de

M. directeur la société Bourgey-Moutreuil
 a la tristesse de faire part de la disparition de son ami et chef d'exploitation

M. Pierre SALVAUDON,

M. Francis Vanoye,
 M. Lydie Lefebyre-Cary,

ses parents,
M= Maryvonae Va
M, Potrick Cary, ses beaux-parents,

Vanoye,
ses seruts,

M= Morge, or feurs enfants. Et toute la famille, ont la douleur de lière part du décès de

FAMILY VANOYE,

survenu le 7 septembre l' l' Les obsèques Bengvais

Avis de messe

- Raymend BOURGINE,

1795.

mand la décembre 1992, I 18 heures, en l'église de la Madeleine,

Tous ceux qui ( connu, simé,

<u>Anniversaires</u>

Herszek « Gricha » TAN

Engage volontaire dans l'armén francaise, il fut livré anz nazis par le gou-vernement de Vichy.

Un des mille déportés julis du convoi numéro 2 parti de Complègne, 5 juin 1942 : quarante et un

Liliane Tan-Milowski, sa Milowski, sa Jacques Milowski, son gendre, Séverine Milowski,

Communications diverses - Le mouvement EURA a le plaisir wous inviter à participer au d'acre-face aux législatives », mercredi 1992, à 20 heures, salon Bergère, 5, rue Ber-gère, Paris-9.

d'honneur, Par-président du groupe

Les secont retransmis en que FM.

CARNET DU MONDE Renseignements: 40-65-29-94

JACQUES GAUTIER



Boardet cristal sur tegets et epeles de culture Boardes d'arelles pendentifs OMAI : cau de parfum originale 36, rue Jacob, 75006 PARIS Tél. : 42-60-8433.

Service and

1 to 100 to 100 to

7. C

Prints fore, corps ing jet ginat mas Spile tenantial in and der expuedies Ster 1972-1992

Sale ples marged tes

A ... A Comment of the Comm



# **ECONOMIE**

Aux Etats-Unis

# Les patrons de l'informatique espèrent beaucoup de la présidence Clinton

Première grande manifesta- Borland International, la tion informatique depuis l'élec-tion de M. Bill Clinton II la Maison Blanche, 🖬 Comdex, qui tenu du 16 au 20 novembre, I Las Vegas, dans le Nevada, a été l'occasion pour industriels américains du secteur de revenir sur les proclamations en faveur de la chigh-tech » du ticket démo-

LAS VEGAS

correspondance

Les industriels de la Silicon Valley, réunis à Las Vegas, sont plutôt satisfaits de l'élection du candidat démocrate Bill Clinton à la présidence. Après deux années moroses pendant lesquelles nombre d'entre-prises ont disparu, les informati-ciens attendent de la nouvelle administration un plus grande attention un technologies de pointe. Pendant la campagne élec-torale, les «pontes» de l'informatique, comme M. John Sculley, le président charismatique d'Apple, ou M. John Young, de Hewlett Packard, soutenu ment le ticket Clinton-Gore. Derrière eux une multitude d'entrepreneurs souhaitent im crédits d'impôt, des 📥 🗓 la recherche 🗷 la distanti de nouveaux programmes with the distribution in the second qui, depuis la présidence Reagan, étaient une manne pour whigh tech».

- This way

التنيين سروايدا 4-25-20

Nombre me petites entreprises pour le département de la défense, ont disparu depuis que les crédits coupés. I même moment, des ingénieurs licenciés I les grandes industries californiennes. comme Northrop, Rockwell ou Hughes Aircraft, créalent de nousociétés. Celles-ci guettent avec impatience le Marendal de grands programmes comme «l'au-toroute de l'information » (Information Highway), un de réseaux facilitant la circulation des informations. Ce projet, estimé l 135 milliards de dollars (715 milliards de francs) est soutenu par le vice-président Al Gore qui, tout au long de la campagne électorale, a montré son intérêt pour les technologies du futur.

La bagarre entre éditeurs de logi-ciels a été l'autre grand thème du Comdex. Le ton a été donné par une offensive du géant Microsoft

société américaine créle et male par le Français Philippe Kahn, Borland contrôle 65 tèmes de base de données, un marché de 3 milliards de francs envi-

#### L'ordinateur de demain

La sortie par Microsoft d'Access, un système lancé II 99 dollars, soit six fois moins cher que ses concurrents, pourrait porter un coup rude l'entreprise Borland. l'été par le départ, chez un concurrent, de l'un de ses ingénieurs en chef Eugène Wang, avec une partie des artin du nouveau système Frances (version Windows) qui delt mettr erlies 1871. Philippe Kahn en justice Syman-tec, la société qui a engagé le trans-

Australia des rivalities entre la grands entrevoir quel entrevoir quel demain, plus petit, multifonctionnel el multimédias. La france ludique est de moins en moins disde l'outil in travell. Apple explore d'ailleurs la marche de jeux, électroniques 🖊 songe 🖩 d'éventuels maint au l'autrichit

L'utilisation de technologies par la société GO ou les mémoires «flash», ouvre le voie aux ordinais main, a «paintop». It sur la sur «laptop» que l'on issi sur la genoux. Apple prévoit s palmtop, in Newton, pour juin. Profitant de m délai, d'autres entreprises, comme Toshiba on E. O., ont and des ordinateurs concurrents.

Le société B. O., dirigée per un Français, M. Alain Rossmann, a présenté un « communicateur personnel» squipe d'un téléphone cel-lulaire. Cet pour envoyer des ou obtenir im informations. Le soutenu par ATT, ainsi um jui 🔄 japonaises Matsushita et Marubeni. Le nouvel ordinateur est suntout un moyen pratique d'accéder I l'information. Il s'agit ensuite savoir, les décennies venir, qui

# Le Japon travaillé par la réforme

C'est vrai qu'entre l'apparei d'Etat, d'une part, et les dirigeants des plus grandes entreprises et du monde financier, d'autre part, il existe, au Japon, une connivence étroite. Les dénonciateurs à la Edith Cresson (dont les insultes ne sont pas près d'être oubliées) du edangera nippon ont tellement insisté sur ce dernier point qu'ils en out oublié que la relation peut aussi jouer dans le manyais seas.

peut aussi jouer dans le manvais sens.

Si le secteur privé, au lieu de trouver appui sur le secteur public, reçuit de celui-ci de mauvais signaux, de graves erreurs ne risquent-elles pas d'être commises? Le piège d'où la « deuxième puissance industrielle» de moude éprouve tant de mai à se dégager n'en serait-il pas un exemple? Un mythe, devenn national après avoir fait le tour de la planète, est tombé : les dirigeants publics et privés de Japan de Co commencent à douter du don de double vue que, enorgueillis par l'envie des Occidentaux, ils avaient fini par s'attribuer à eux-mêtnes.

Ce Japon, plus déconcerté qu'il ne

fini par s'attribuer à eux-mêmes.

Ce Japon, plus déconcerté qu'il ne

jamais été depuis années 50,
prend conscience, comme
ce fut le cas à cette époque-là, qu'il
doit se préparer à de grands changements. L'objectif d'améliorer les relations avec le monde extérieur reste,
hien sûr, en point de mire. Mais une
autre idée progresse : rien de décisif ne
pourra plus être accompli sans d'importantes réformes internes.

#### Un débat confus sur le budget

latroduire un minimum de transpe-rence dans la vie politique, desserrer l'emprise administrative de l'oligarchie l'emprise administrative de l'obgarchie bureaucratico-partisane de Tokyo sur sum l'archipel, aimaient nécessairement un effet indirect mais positif sur la nature des rapports avec l'étranger. Aux yeux des Japonais, ces transitions font déjà presque figure de l'establit. Le sentiment d'ffus mrépand parmi eux qu'à ne pas s'y résoudre, ils y perdraient leur dynamisme.

autres centres

yen pratique d'accétion. Il s'agit ensuite
les décennies
les décennies
les décennies

RÉGIS NAVARRE

sont bien compréhensibles. Comment
aortir de la crise? L'atonie dans
lequelle est encore plongé Nagata-cho
explique que le débat public se déroule
presque entièrement, en dehors de la
sphère politique, dans la presse et dans
les milieux universitaires. Dans les
coulisses du pouvoir, il prend la forme

d'un combut immobile mais inégal où chacun reste pour l'instant sur ses posi-tions, le premier ministre d'un côté, le ministre mi finances de l'autre.

ministre in lineaces de l'autre.

Le parti le plus faible est celui du premier ministre. M. Kiichi Miyazawa voudrait bien donner satisfaction, le plus vite possible, aux hommes d'affaires et, accessoirement, aux Américains. Les uns et les autres lui réclament le gros supplément de dépenses promis. L'annonce précipitée qui en avait été faite cet été avait pour objectif immédiat de redonner un peu de cœur au monde financier. L'indice Nikkei venait de chuter jusqu'à 14 309,41 (le 18 août) contre 38 915,87, à son point le plus haut atteint moins de trois ans amparavant, le 29 décembre 1989. D'abord revignré, le marché des actions donne à nouveau des signes d'essoufflement. Mais le chef du gouvernement n'est à la tête que de la plus peine des quante factions entre lasquelles se divise le PLD. Tout seul, il ne peut faire grand-chose.

Traditionnellement, l'influent «MoF» (Ministry of Finance) est entre les mains d'un membre du clan le plus puissant. Tsutomu Hata ne fait pas exception. On ne peut toutefois pas le décure comme étant tout simplement autom de la proposition de la comme de la contra del contra de la contra del contra de la contra de la co décrire comme étant tout simplement uson, » homme. Par certains traits, ce fils de député, qui se laissa difficilement convaincre par son père de lui succèder, se présente bien comme un homme politique japonais ordinaire, plus intéressé par les enjeux nationaux. Sant pour prononcer quelques mots de bienvenue, il ne s'expoime pas volontiers en anglais. Mais M. Hata est surtout utiliférent », et souvent désigné comme tel.

Economiste de formation, il lit beaucoup, il ne cherche pas la publicité. On le dit animé du désir de changer les choses. Il écoute attentivement ses interiocuteurs et répond avec une conviction évidente. Sur un point, il se réclame de la doctrine proclamée par les Talceshia: il n'aime pas le déficit.

Par-dessus le marché, le ministre s

veut « gardien de la Banque du Japon» qu'il entend " l'abri - c'est en tout qu'il dit - l' ainterfètout qu'il dit - mainterfèrences politiciennes ». Le gouverneur de mission, M. Yasuchi Mieno, n'est pas homme, il est vrai, I jouer les milités. Quand nous demandons I M. Hata si le moment n'est pas venu d'ahaisser à nouveau le taux d'escompte, il nous fait remarquer qu' a après cing réductions consécutives depuis juillet de l'année dernière, le convient d'en observer les effets; qu'en conséquence II n'est pas envisage d'en ajouter une autre». Le premier ministre est sans doute d'un avis différent.

La situation lest aun aves différents est si compliquée et, par beaucoup de côtés, si dangereuse qu'il conviendrait d'en examiner un à un les différents aspects. Essayons de résumer. Quand un ministre nippon dit, dans les circonstances présentes, qu'il a le souci «de ne pas augmenter le solde négatif des finances publiques», on l'accuse

volontiers in tromper de cible. Qu'a-t-on besoin in viser la marie un dimat la mallani

Presque aussi et bruyants qu'en sont, de sont, d les que compor-tent les publiques nippones.

**PAUL FABRA** 

PROCHAIN ARTICLE:

Un malade de ses finances mais optimiste

# Bons d'achat et impôt sur le revenu

de notre correspondant

rescousse i japonais.
l'augmentation di stocks, cerentreprises i mi qui employés bons d'achat l d'électronique Nippon Electric et Sanyo ont ainsi décidé que 10 % du bonus d'hiver versé à leurs employés fabriquent.

Le bureau and recommende formation lon d'achet, d'une d'aces 100 000 I III 000 yens (4 000 à 12 000 francs), sur s'il s'agissait d'une somme ver-sée en liquide, incluse à ce titre dans le revenu imposable. Ce qui ne réjouit en rien les saleriés, qui seront imposés pour des mon-

supérieurs à ce qu'ils ont touché, e ce qui pourrait inciter entreprises e projet.

Les bonus, write une par représentent une part man négligeable de de destre primes non comprises), Illahor II organisation patronale spécialisée de la laboration travail, como a la bonus n'ont pratiquement pas aug-menté pour le première depuis 1986.

d'entreprises entenle firent light in MICANIAN INC. NO 18 PERSONS de 1946 joines le Vellemanne yen. Comme il s'agit du bonus, a non du man luimême, 🚃 rémunérations 💷 ALIEN ILI IIII DOS MINIO marine du travali.

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS



LASSURANCE DES

PERFORMANCES

ANNUELLES

| LES SICAY OBLIGATIONS                        | MOYENNE / AN                                   | INFLATION          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|                                              | +8,47.46<br>awing by Cries                     | 3,10 %             |
| SECONDAL<br>SHOWAY                           | \$ 12,15,%<br>pures occitore                   | 6,18%              |
| aggament.                                    | 14.4.71 %                                      | 3,29 %             |
| AZA                                          | 9-12,06 %<br>Option (191                       | 3,56 %             |
| ANA                                          | 19,25%<br>1000 m. opu                          | 3,23 %             |
| ASA CAMBA                                    | 311,50 %<br>bette au res                       | 5,82 %             |
| ANA EMBRE                                    | . 8,26 %.<br>maying nec                        | 3,22 %             |
| ALA COMA                                     | +, 6,81 %                                      | 3,62 %             |
| AAA CHUR PANICE                              | + 11,50 %                                      | 6,04 %             |
| National Contraction on March 12 Congression | <sub>res</sub> jeg mjel Hengis, <b>bil</b> adi | ample in 39 larts. |
| AFA                                          | + 8,74.%                                       | 2,00 %             |

| LES SICAV OBLIGATIONS | MOYENNE / AN                | INFLATION |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|
| AND MAPE              | + 2,92 %<br>series are very | 3,21 %    |
| ARXIVE AMERICA        | pertecor: year              | 3,09 %    |
|                       | 1 19,65 %<br>pres 19,160    | 7,23 %    |
| ARA CHOISTANCE        | + 12,26 %                   | 7,45 %    |
| STOROGE PANES         | + 17,98%<br>::pus per tre   | 6,53 %    |
| AM<br>CHARGE MARCE    | + 12,83 %<br>parat an (127  | 6,35 %    |
| Ala<br>Mediatron      | + 2 49 %<br>eggs pet ins    | 3,22 %    |
| ALCA<br>WARRIES       | + 4,62 %<br>berts: Np. 1909 | 3,26 %    |

# 1972-1992 **NUMERO SPECIA**

Le "Point" le le, cette somaine, ses vingt ans el offre a ses lecteurs un numéro souvenir: le ' classement des événements des années 1972-1992 qui ont le plus marqué les

Français. Un sondage, l'analyse et les commentaires de Claude Imbert, Simone Veil, Jean-François Revel, Bernard-Henri Lévy, Alain Duhamel, Denis Jeambar, Pierre Billard. Et aussi dans "Le Point", cette semaine: Matisse. De la période fauve aux gouaches découpées, le choc le plus pur, le plus paradoxal de l'art du XX siècle. "Le Point" lui consacre un dossier spécial.

25 FRANCS



# Elf-Atochem devient le premier producteur mondial de substituts du CFC

(chlorofluorocarbone) en raison de ses musances sur la unital Illiano conduit le chimique Elf-Atochem I consacrer, 1987, près IIII millions I francs IIII nacherche III produits III substitution comme in HCFC (hydro-chloro-fluorocarbone) ii investir construction d'unités ... Etats-Unis, l'Calvert-City (Kentucky), et en France, l'Pierre-Bénite. Sur ce du Rhône, l'filiale d'Elf Aqui-taine a consacré III millions francs ... l'édification II unités de production. La première produira d'Un tonnes, par an la (HFC 134a) utilisé de la réfrigération de le conditionnement II II seconde IIIIII IIII par an de produits (HCFC 141b/142b) destinds aux

Il les installations américaines ont démarré en mai 1991, La mai unités françaises Il Pierre-Bénite ont commencé I fonctionner

durant l'été. L'ensemble permet le producteur CFC, devant l'américain Du l' u Nemours, le britannique ICI u

Cette martin en puissance inter-Copenhague, du II peenne ayant mille in traité il Montréal mi l'all am m protectio de la l'égide désormais l'élimination définitive de CFC, l'élimination la fin de l'élimination l'an Di comme prévu initiale L'autre objectif de régle durée vie substi-du CFC, produits il transition, cux men pour la couche d'ozone mais I un degré maillant.

Les progrès accomplis en de cinq pour limiter la

consommation de CFC en Europe ont été considérables. Leur simple suppression dans la composition des aérosols a permis de réduire de 50 % leur utilisation. Reste maintenant le plus dur et le plus lent à effectuer, c'est-à-dire la suppression ment dans equipements du froid commercial et domestique (réfrigérateurs, climatiseurs...). Le problème analogue pour les Etats-Unis le Japon. En revanche, la question encore plus Illam pour la pays en voie développement, qui, pour des questions de la la la ce CFC diff. investir dans utilisant Copenhague savoir comment imposer un calen-drier plus contraignant que prévu, um pénaliser les et introduire trop d'exceptions rendant la

DOMINIQUE GALLOIS

≥ Vigo (Galice, nord-ouest de

l'Espagne) d'un marriere véhicule,

a indiqué samedi 21 novembre la

firme dans un communiqué.

L'usine Vigo produit actuelle-ment des AX et ZX et des four-

gonnettes AZ15, Aucune indica-

tion n'a été donnée sur 📧

nouveau modèle qui doit Mie

fabriqué u rythme de 700

par jour, à compter de 1996.

🥦 % 🔤 🖿 production sera desti-

i l'exportation. La Mallin

de Citroën Hispania intervient

après mégociations avec le

ministère espagnol de l'industrie

e le gouvernement régional

Domileas sera mumi par le

Crédit lyennais. - L'entreprise

lyonnaise d'implants oculaires.

Galice, indique le communiqué.

CAPITAL

# MARCHÉS FINANCIERS

## PARIS, 23 population 4

nage des séances précédantes : mé. L'indice CAC 40, en baisse

1991). La Suisse arrive en tête avec 16 milliards de francs (dont 14,8 pòlir Tsoquisition de Perrier per Nee-tié), talonnée par l'Italie, déjà dezième en 1991, avec 11 millards de francs (dont 7 pour la reprise des Cimants français per Italoement).

## LES INVICES HERDOMADAIRES **使以脱脱延阴**器 PRESTITUT RATIONAL SE LA STATISTIQUE ET DES ÉTIMES ÉCONOMICIES

| Sullous glinteum de table 190 :<br>31 décembre 1891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 19-11-03 20-11-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| When fan, ive, white \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2.00 \$2 |  |  |
| Base 100 : 31 décembre 1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| Nurs 100 en 1949                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| Valeur Angliter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |

Boon 100 : 31 dicembre 1980

| Page 100 : 31 dices                                                | mbre 189 | 1        |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|                                                                    | 13-11-02 | 10-11-ED |
|                                                                    |          | -        |
| Indeo global                                                       | 411      |          |
| Constroction                                                       | 3012     | 333.5    |
| Hing d'Applement                                                   | 祝        | 쁿        |
| Many de comerce, son develor                                       | - 416,4  | 740,0    |
| Today                                                              |          | 뫮        |
| Sociale Secretion                                                  | 400      | 44       |
| Seglitie de la sono feare amini-<br>tuat principalment à l'Adamper |          | 9017     |
| Tolane beforbiglier                                                | 4443     | 30       |
| TOKYO, 23 nov                                                      | _        |          |
| LUBIU. 43 IDI                                                      | 10.0     |          |

Les marchée des changes et bour-siers de l'okyo éssient fermés lundi 23 novembre, en raison de la célébra-son de la Fête du travail.

**PUBLICITÉ** FINANCIÈRE

PARIS:

| Second marché [allection] |                |                     |                         |                |                 |
|---------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| VALEURS                   | Cours<br>préc. | Demier<br>cours     | YALEUR\$                | Cours<br>préc. | Demier<br>cours |
| atal CEPAs                | 4500           | 4500                | tomak, Hittelfins       | 5089           | 1045            |
| LC                        | 23 70          |                     | Johnst. Completor       | 1.25           | 720             |
| icon (14)                 | 483 50         | 482                 | P.E.E.                  | 39 50          |                 |
| many (Lyter)              | 225            | 224 80              | Locamie                 | 132            | *1**            |
| U.defr. CCI)              | 820            | 820                 | Magas Charett           | 255 70         | ****            |
| base                      | 200 70         | 208                 | Note:                   | 185            |                 |
| di                        | 745            | 736                 | N.S.C. Schlunberger     |                | 750             |
| GEP.                      | 165 10         | 156                 | Path Plipaceb           | 390            | 390             |
| PI                        | 230            | 230                 | Phone Alp Ear (17)      | 220            |                 |
| um                        | . 998          | 965                 | Select Invest & pl      | 75             | 76              |
| deser                     | 251            | 25t                 | Sarbo                   | 136 50         | 143 10          |
| degree                    | ,441           |                     | Sapa                    | .304           | 300             |
| oks                       | . 118          | 118                 | 751                     | 337            | 333             |
| upifia                    | -199           | 100                 | Therwador H. (Ly)       | 335            | 335             |
| New                       | 970            | 806                 | Yel of Community in the | 100            | 1               |
| marky Wester Co           | 405            | 365 .               | Y. St-Laurent Groups    | 895            | 580             |
|                           | 985.           | [ * <del>95</del> 1 |                         | •              |                 |
| · La                      | 9975           |                     |                         |                |                 |
| <u> </u>                  | 107            | 4111                | ]                       |                |                 |
| itions Selford            | 201            |                     | LA BOURSE               | enin M         | OMPTEL          |
| rop, Propoleton           | 179 90         | 175                 | III TA BOUNDE           | OUR N          | HINGS I EL      |
|                           | 110            | 110                 | [ <del></del>           |                |                 |
| A 4 40                    |                |                     |                         |                |                 |

| 46.                | 43 50   | النــــ   |                              |                        | <u> </u> |
|--------------------|---------|-----------|------------------------------|------------------------|----------|
|                    |         |           |                              |                        |          |
|                    | M       | ATIF      |                              |                        |          |
| 6. – Cor<br>Nombre | de cont | pourcents | ge du 20 no<br>és : 1111 66: | <del>wembre</del><br>5 | 1992     |

| COURS   |                  | ÉCHÉANCES        |                  |
|---------|------------------|------------------|------------------|
| COOL    | Déc. 92          | Mas 93           | Juin 93          |
| Dervier | 110,70<br>110,66 | 111.50<br>111.42 | 111,82<br>111,78 |

| PRIX D'EXERCICE | OPTIONS | D'ACHAT. | OPTIONS | DE VENTE |
|-----------------|---------|----------|---------|----------|
|                 | Déc. 92 | Mars 93  | Déc. 92 | Mars 93  |
| 109             | 2,85    |          | 0,04    | 0,48     |
|                 |         |          |         |          |

# CAC40 A TERME

CHANGES

| Volume : 15 077. | (M.            | ATSF)             | 4 1 2 2           |
|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| COURS            | Nov. 92        | Déc. 92           | Janv. 93          |
| Detaier          | 1.739<br>1.735 | 1 753,50<br>1 751 | 1 767,50<br>1 811 |

Obligations

251

Time!

214.5

\$13° @

F134

21213

275.77 275.77

The state of

Zing.

THE

Balla !!

THE PERSON NAMED IN

ACTIONS

Crare

\$125°

#### PARIS (MSEE, base 100 : 31-12-91) Dollar: 5,44 F 1 20 nov. Valeurs françaises Valeurs étrangères (SBF, base 190 : 31-12-81) Le doller s'inscrivait nottoment hausse lundi 23 profitant des turbulences au sein du SME. Paris, la moballe américaine cotait 5,44 francs conin 5,3680 francs vendredi au cours indicatif de la de France. Indice général 11170 (SBF, bins 1000 : 31-12-87) CAC 40...... I 722,33 finding Dove Jonesi 20 per. 23 per. ... 3 206,27 3 227,36

BOURSES

|                                    | 20 sov.<br>123,50 | 23 nov.<br>Clos | 100 valeurs<br>30 valeurs<br>Mipes or<br>Fonds d'Etst | 2 017.80                     |                     |  |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|--|
| MARCHÉ I                           | MONÉT             | AIRE            | PRAN Dur die de la company                            | CFORT<br>19 nov.<br>1 551,65 | 20 nov.<br>1 544,76 |  |
| ris (23 mov.)<br>u-Yark (20 nov.). |                   |                 | · 10                                                  | KYO<br>20 nov.<br>12 633 60  | 23 nov.<br>Clas     |  |

## MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|                  | COURS CO                                                                      | MPTANT                                                                       | COURS TERME                                                                 | TROIS MOIS                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Demandé                                                                       | Offert                                                                       | Beminde                                                                     | Offert                                                                       |
| \$ E-U Yes (100) | \$,4390<br>4,3774<br>6,6400<br>1,3817<br>3,7414<br>1,9631<br>8,2339<br>4,7428 | 5,4420<br>4,3835<br>6,6025<br>3,3822<br>3,7461<br>3,9100<br>8,2440<br>4,7496 | 5,5186<br>4,415<br>4,6162<br>1,5803<br>3,7708<br>1,8579<br>1,2544<br>4,6753 | 5,5260<br>4,4532<br>6,6373<br>3,3932<br>3,7803<br>3,8702<br>8,3637<br>4,6979 |

## TAUX D'INTÉRÊT DES EUROMONNAIES

|                                                                                                           |                                                                                | MOIS                                                                                    | TROIS                                                                     | MOIS                                                                     | SIX                                                                               | MOIS                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           | Demandé                                                                        | Offest                                                                                  | Demandé                                                                   | Offert                                                                   | Demandé                                                                           | Offert                                                                        |
| S E-U You (100) Ec Destrolement Franc using Live indicate (1000) Live oterling Pasta (100) PRANC FRANÇAIS | 3<br>3 tv/16<br>10 tv/16<br>8 t1/16<br>6<br>14<br>7 tv/16<br>15 tv/4<br>9 tv/2 | 3 1/8<br>3 13/16<br>10 3/16<br>8 13/16<br>6 1/8<br>14 1/2<br>7 3/16<br>16 1/4<br>10 1/8 | 3 12/16<br>3 5/8<br>10 8 5/8<br>6 5/16<br>13 7/8<br>7 1/16<br>15<br>9 1/2 | 3 L3/16<br>3 3/4<br>10 L/8<br>8 3/4<br>6 7/16<br>14 3/8<br>7 3/16.<br>16 | 3 3/4<br>3 9/16<br>9 5/8<br>8 1/4<br>6 1/8<br>13 5/8<br>6 3/4<br>14 1/4<br>9 1/16 | 3 7/8<br>3 11/16<br>9 3/4<br>8 3/8<br>6 1/4<br>14<br>6 7/8<br>15 1/4<br>9 1/2 |



# CHIFFRES ET MOUVEMENTS

#### RÉSULTATS

 Roussel-Uciaf prévoit une d'environ III . - Le groupe pharmaceutique français Roussel-Uclaf, filiale M l'allemand Hoechst, s'attend I une hausse « d'environ 50 % » 🚢 📟 résultat au au de l'exorcice cours. Cette hausse s'explique mi des plus-values sur cossions. celle de la filiale Sopharga, Hors éléments exceptionnels, in résultat net du groupe l'année pourrait être inférieur d'environ 5 % | celui | 1991 (656 millions de francs).

 Rhône-Poulenc ses prévisions à « anviron 10 % » Rhône-Poulenc a réalisé un résultat net (part du groupe) de 1,11 milliard de francs sur 🔤 neuf premiers máis 🖮 1992, 🚃 baisse de 21 % 📰 🖿 1,41 milliard de francs dégagés lors de la même période de 1991. mm m seul troisième trimestre, 🔳 chimiste francais enregistre une perte nette (part du groupe) de 133 millions francs, alors qu'il avait Wh bénéficiaire de millions troisième trimestre 1991. Depuis le début de l'année, Rhône-Pouienc affiche une progression 📠 23,5 m son man operationnel, qui a atteint 5.64 milliards francs. Mais, sur l'ensemble de l'année, cette progression, due en grande partie I l'activité pharmaceutique, devrait être ramenée venviron 10 % », hypothèse de croissance de de manufactura opérationnel pour l'année en Le groupe ne se limite pas i un pronostic i résultat me sur l'ensemble de l'année, en relel'absence de « lisibilité » conjoncture, du fait

u Le groupe agroalimentaire public italien SNE derraft III en trois. ~ La SME, agro-alimentaire du

Chiffre HT ...

d'exploitation...

Résultat net avant impôt et participation.

des restructurations d'Hermann Ludwig.

groupe public IRI, devrait être scindée en parties moins. ia privatisation d'une partie de activités industrielles, selon un plan de valorisation industrielle approuvé samedi 21 novembre conscil d'administration de l'IRI. Ce projet soumis le 7 janvier I l'asactionnaires. Il s'inscrit plan privatisations présenté e le gouvernement Parlement (ie Monde du 17 novembre). Selon le projet, le grande distribution-restauration resterait dans le giron SME, alors que pourraient être cédées les activités surgelés . confiseries (italgel, Motta, Alemaana) et alimentaires dans les huiles (Cirio, Bertolli, De Rica, SME International Food).

Cap Gemini : grère contre na projet de licenciement de - C'est me pre-mière dans services informatiques. Les syndicats CGT, CFDT FO de Cap Gemini Sogeti 📶 appelé l'ensemble III salariés I faire grève, jeudi 26 novembre, protester main la 600 mm pressions d'emplois (10 % de effectifs) annoncées récemment par Cap Sesa. I III française du groupe. Cap Gemini Sogeti, premier groupe européen de services informatiques, - Alle b vole aux licenciements dans l'ensemble il secteur », estiment in trois syndicate.

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS -

**C** calberson

Le groupe a réalisé un bénéfice consolidé de 65,6 millions de francs, la part.

Groupe : 27

L'amélioration du maille set m due pour l'essentiel m redress

Une plus-value explique un exceptional positif
36,5 MF, que i 1991 marqué a ségatif par le

La Compagnie Générale Calberson, société mère, a réalisé un bénéfice avant impôts de 28,9 MF contre une perte de 4,6 MF au 30 juin

Malaré la stagnation économique et l'impact des blocages routiers de juillet dernier. Calberson confirme une prévision

cuille des quatre prochaines années, III milliards im pesetas

Domilens créée en 1983 par M. Jean-Michel Bonabosch, doit sous III contrôle du Crédit lyonnais, principal artisan d'une « recapitalisation », après les pertes enregistrées durant l'exercice de 1991. La société (250 salariés) a été éprouvée par une rentabilité, depuis 1988, per la plafonnement == prix de produits pouvoirs publics, = 1991, ainsi que des me de gestion. La recapitalisation survient via le holding Fidomi, dont im époux semis me devraient plus posséder qu'une minorité. La filiale industrielle Laboratoires Domiland recent and fonds, make a 18 millions III france, ainsi qu'une in il d'Essilor, d'use minorité la blocage, putt parvenir à un musi d'argent frais Il l'ordre de III millions de Cette opération and espé-

## **INVESTISSEMENT**

D Elleria va literali: 🕍 milliard de francs en Espagne per fabriquer un nouvent véhicule. --Citroën Hispania, la gnole ili manu automobile français Citroën, 🕶 investir, au (environ 1,5 milliard de francs) pour II fabrication IIII IIII

i" genestre 1992 l" 'senestre 1991

3 997

68

(19)

4 013

62

SAMESTE INVENIENCE INC 20,301 DEMAIN NOTRE SUPPLEMENT

depuis plusieurs semaines (le

Man Rhône-Alpes du II octo-

bre). Le mining conçu par le

Crédit lyonnais présager

d'une l'une cession I un marie

industriel - (Bureau régional).

Clos Le Monde Le Monde MÉDECINE Renseignements: 46-62-72-67

STRUCTURES

ments monétaires.





| DOLUMON DES CO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MARCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | O LINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MOTETION               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BOURSE DU 23 NOV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cours relevés à 13 h 30                                                                                                                                  |
| Control VALEURS Cours Premier Cours % +- S340 C.N.E.3%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ement mens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | Compon-<br>seriors VALEU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hacer come come +-                                                                                                                                       |
| Avenir H. Mette.   85   85   85   85   85   85   85   8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 917 880 - 93 3970 Labon 375 375 - 0 27 2150 Labon 375 375 - 0 27 2150 Labon 1080 - 0 64 121 Locice 1089 - 0 64 121 Locice 1080 - 0 40 3680 L.V.A. 7 50 185 90 183 90 - 1 97 37 66 196 196 196 196 196 196 196 196 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155   2155 | - 4.42   Su. Ross.gool | Column   C | 24 40 24 10 10 50 4 22 10 10 50 4 25 10 50 10 50 5 4 25 10 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50                                                        |
| COMPTAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CICAY                  | (sélection)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20/11                                                                                                                                                    |
| % % du Cours Darrier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cours Demier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ALEURS Cours Dernier cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALEURS Emission Raci  | het Emission Rachet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALEURS Emission Rechet profes incl. net                                                                                                                 |
| Complete B.Ph. 78.   100 20   3 68   Chindrichia   2700   300   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800 | A.F.A.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | as Nr Sign                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Amaint-gas             | 232   Fruction   238 28   236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prist Associations                                                                                                                                       |
| Biderregen logarest   258   208   Novigation (Min)   170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PUBLICITÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hors-cote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ecurual Monétare       | 454 Natio Sécurité 11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46   11596 46     | Strandge Rindemant         1485 34         1438 59           Technocz         958 49         959 70           Techno-Gan         5557 35         5343 61 |
| Carbone Lorratin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Renseignements :   Coling   Coling | ## Hydro Energia. 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Energia                | Nord Sud Dévelop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Thesora                                                                                                                                                  |
| Suède (100 km)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Francic Regions        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valued 55785 82 55757 94  rché continu                                                                                                                   |

PARIO

36-15

30048

a systi

188 ESEC

Car

SITUATION LE 23 NOVEMBRE . O HEURE TUC



PRÉVISIONS POUR LE 24 NOVEMBRE 1992



Mardi : piule et vent sur le Nord-Manche, ca sera une journée seka Mariant was in the St. working u ou bruines, surtout en vent de la couf-fiera en attelgnant pointe 110 km/h sur côtes

Sur les Pays de Laire, l'He-de-France, m les Ardennes, après quel-ques éciaircles matinales, le ciel se cou-par l'ouest, et donners un de l'après-midi. Le vant le aud-ouest se le également et solrée, pour atteindre 70 La 80 La 80

Sur le reste ill pays, ce sera une journée ensoleliée, sprès dissipation de pança de brouillard au liville des livilles Toutefols, le Poitou-Charentes, le Centre, le le le Champagne, le le le Champagne, le le point le le le champagne, le le le charentes le le champagne, le le le champagne, le le le champagne, le le champagne, le le champagne, le le champagne, le champagne

Les températures resteront partout supérieures aux normales; les mininaise comprises entre st degrés l'intérieur, entre côtes; quant s'étageront entre 15 degrée 🔳 🛅 degrée 🛅 nord eu eud.

# PRÉVISIONS POUR LE IN NOVEMBRE 1992 M I HEURE TUC



| Valeurs ex         | maxima - minima<br>rêmes relevées entre<br>VC et le 23-11-1982 à 11 heures | temps observé<br>le 23-11-92<br>TUC                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BIARRITZ           | TOULOUSE                                                                   | MARRARECH 3 D  MILAN 17 - 18 O  MILAN 17 - 1 S  MOSCOU 2 - 1 C  NAIROBI 7 13 A  PÉRIN 11 - 1 D  RED DE JANEIRO 33 23 D  ROME 20 6 B  SÉVILLE 24 8 D  SINGAPOUR 31 24 P  STOCKHOLM 1 - 10 D  SYDNEY  TORYO 8 D  VARSOVIE 3 O C  VENISE 11 3 O |
| A B C ciel couvert | D N O orage                                                                | P tempête nerge                                                                                                                                                                                                                              |

TUC = temps universel coordonné, c'est-à-dire pour la France : heure légale moins heures en été; heure légale moins l'heure en hiver. (Document avec le support rechnique spècial 🎩 📓 Météorologie nationale.)

18.55 Un livre, un jour.

et la danse, d'Omella Volta. Le 19-20 de l'information.

19.09 à 19.31, le journal de la région.

# RADIO-TÉLÉVISION

Somalie-express

bosniagues, cadavres, malheurs : ce somaliens, mères égratignures ■ conscience. regarde blus, m lui enregistre. d'un TGV. Quinze secondes me puis s'en vont, and d'autres images : un drapeau américan qui brûle, le foot, la pub, le film. Quinze difference nos compassions Au-delà, la 📶 🖮 temps, la préhistoire. Au printemps demier, m repor-

ur de TF1, John-Paul Lepers, Somalia, Réfugiés, guérilleros, famine : Il en avait rap-

23.50 Magazine : Minuti sport.
Volle ; Gymnastique ; Footbell.

Téléfilm : Duel en héritage.

22.25 Savoir plus. Megazine Seuve qui veut.
Présenté per François de Closets. Sodnario
d'une catastrophe annoncée : la prévision
des risques naturels; Super Seuve qui
veut : la bruit; Vidéo flop; Le héros de l'enen : Adams Quedraogo; L'obser-

al. Météc et Vis

20.45 Cinéma : Doucement les Film français Jacques Deray (1970).

22.45 Magazine : A la une sur la 3. Présenté par Christine Ockrent.

15.20 Série : Hawaii, d'Etat.

17.25 Série : Hélène et les garçons.
18.25 Série : Hélène et les garçons.
18.25 Feuilleton : Santa Ellen Magazine : Coucou, c'est par Christophe Ellen Christop

Le Bébête Show In 1 0.55).

20.00 Journal et Météo.

20.40 Sport : Football. Coups d'Europe de l'UEFA (8 le finale) : Paris-Saint-Germain-Anderlacht (Belgique), en direct du Parc des Princes ; à 21.30, mi-temps et Tiercé.

Les Films dans les salles.

22.50 Cinéma : La Course à l'Eshalote. 
Film français de Claude Zidi (1975).

0.25 Magazine : Le Club de l'enjeu.

15.15 Tiercé, en direct de Jum Qual

16.15 Jeu : Des chiffres et des lettres.
16.40 Feuilleton : (et à 5.36).
17.10 Magazine : Giga.

15.25 Variétés : La Chance aux chansons. Emission présentée par l'univral trio de music-hail.

19.20 Jeu ; Que le meilleur gagne plus. 20.00 Journal, Météo Journal

courses.

20.50 Cinéma : La Menace, a Film français d'Alain Comeau (1977).

22.45 Magazine : Bas les masques.
Présemé par Mireille Dumas. Touche pas à ma banilaue. Reportages : les Minguettes, ans après, de Souâd Belhaddad Jean-François Ranoux; Mantes-la-Jolie, l'implosion l'explosion, de Farid Aichoune Pierre Bonneau ; le plus 'grand squart d'oppe, de Francine Azicoulci et Arijon: le Le Le La Carole de minuit.

23.50 Journal, Météo et Visages d'Europe.

0.10 : Le Cercle de minuit.

0.10 : Le Cercle de minuit. Présenté par Michel Field.

FRANCE 3

14.45 Feuilleton : Dynastie.

15.35 Série : La croisière s'amuse.

20.05 Jeu : Hugodélire (et à 20.40).

FRANCE 2

le Jeul

17.25 Jeu: Une famille or.

0.05 Magazine : im Cercle de minuit. Présenté per Michel Fleid.

FRANCE 2

FRANCE 3

22.15 Journal et Météo.

TF 1

16.10 Club Dorothée.

porté la mana halama d'émotions miettes, empilées Lors de son premier reportage, parmi il want d'y retoumer, par il man Reportages ». Et plutôt IN HEALTH CHIMN INCH encore plus une Mai d'idée : il a cherché à émouvent depuis longtemps li la and the latter was a factor Il s'est présenté Il l'ence bébé vivent nous renvoyait aux jeune femme. Au printemps, imiliers de bébés squelettiques que Ws sont and a C'est moi qui enterrés », 🛍 a 📖 un homme. Peut-être parce qu'on était étrange-La mère? Pas trace. On l'a vue per lci, il l'a repérée per là-bes, il retourné quatre mois après peraît qu'elle vivante. Il

venait d'accoucher. Le bébé a sur- blait il de l'humanité. vécu. Apparemment, il m porte Et la vision de m bébé de quatre mois, au milieu de l'apocalypse, fut ce qu'on avait vu de plus On comprend bien pourquol. Peut-être parce que nous ne regardons même plus, qui ne and plus que me signaux. aur les lieux de sa moisson. que leur rendre le durée était une

manière de rendre à 🚃 signaux Virginia quelque in qui limita

Pourouoi les ces ma d'amnésie, ne suivent-ils jamais la trace ceux qu'ils croisent in convulsions in l'Histoire? N'est-ce - - d'oubli qui réduit identiques in prohumains? Pour qui prennent-ils, les martis ? Par temps? Jusqu'à trombe im maiheurs du monde, comme le l'allander, des les fourgons and de name non simple leaving

Lim programmes complets de radio et de télévision sont publiés chaque semaine dans notre supplément daté dimanche-lundi. Signification des symboles 
signalé dans « le Monde radio-télévision » ; a Film à évriter ; » On peut voir ; » » Ne pes manquer ; » » Chef-d'œuvre ou classique.

# Lundi 23 novembre

| 1                                                                                                                                                              |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| TF 1                                                                                                                                                           | 23.15 > Océaniques. Botero, de Georges Bégou. |
| 20.45 Magazine: Mystères. Présenté Alexandre Baloud. La quérison miracule.                                                                                     | Continentales.<br>L'Eurojournal :             |
| 20.45 Magazine : Mystères. Présenté Alexandre Baloud. La guérison miracule. de Délizie : Le mystère du Ki : Messages d'impelle : Le mystère du l'île de Pâque. | 0.55 Musique : Portée de nuit.                |
| dvénements troublants                                                                                                                                          | CANAL PLUS                                    |

22.25 Magazine : Serre à la Une.
Présenté per Robert Namies . Anne Berrère. La solérose en plaques : la conneître pour mieux la combattre. Une formidable, a a Film Jugnot (1991).

22.05 Flash d'Informations. 119 Le Journal du cinéma.

22.15 Cinéma : Passport. a Film soviéto-franco-austro-israéllen de Guergui Danelle (1988). 23.45 Cinéma : Le Grand Simulateur. m

Cînéma : Les Trois Mousquetaires, 
2º époque : La Vengeance de Milady.
Film français de Bernard Borderie (1961).

ARTE

20.40 Cinéma : La Warr d'ul bûcheron. 
Film canadien : Carle (1972). 22.30 Cinéma : De bruit et de fureur, wa Fêm français de J.-Cl, Brisseau (1987),

20.45 Cinéma : L'aigle s'est envolé. E Film britannique de John Sturges (1976). 23.10 Série : L'Heure du crime. Le mort est 0.00 informations: Six minutes première heurs. 0.05 Megazine : Culture pub.

FRANCE-CULTURE

Le Grand Débat. Le politique peut-elle échapper à la corruption (2)? Avec Yves Mény, Michel Polac, Pascal Clément, Jean-Pierre Michel et notre collaborateur Edwy

22.40 Le Radio dans les yeux. Livres d'ert.

0.05 Du jour au lendermain.
Aveo Gilbert Lascault (Botero; Ecrita timides sur le visible). 0.56 Musiquis : Code. L'Alle (jusqu'eu 27 novembre).

FRANCE-MUSIQUE

20.30 Cone i nné le 16 novembre) i Sonate pour le Violon, de la li Piano-Rag-Music, de Stravinsky; Acieu New-York pour plano, d'Auric; Rapeody in Blue pour deux planos de Graphody in Bragueste. deux planos, de Gershwin; Broadway Melady, par le New Anachronic Jazz Band, dr. Philippe Baudoin; soi. : Annick Roussin, violon, Carherine Cournot, plano, Louise Bessetts, plano.

- - - 1416 T

- **1989** - 1989

Marie Service

If OND MA

Strange ANGE

Teathers of

 $||\mathcal{F}(x)||^2\leq c ||x||^2$ 

فيود والأنافيديون والمالية

recent a Major 7 (AB) at

to the state of

And the second 1177 F = \$100

er den

1 1277

" - Park

" where a line

44, E.S.

 $\mathbb{R}^{n,n} = \mathbb{R}^{n \times n}$ 

- '- '- **=** ', **=** ',

7

· \* \$6... 1 228 Exerc

23.09 Ainsi le mult. Per Magny Lovano. Quanuor à cordes m 15 en sol majeur op. 161, D. 887, de Schubert; Trio à cordes en né mineur op. 26, de Gyrowetz; Quanuor pour fauthois et cordes en 1e majeur K 370, de

0.33 L'Hétire bleue.

# Mardi 24 novembre

| 20.15<br>20.45 | Divertisaement : L. Classe.  Aventures de Tintin. On a marché sur la Lune, de Stéphene Bensconi, d'après Hergé, avec las volx d'interny Wermuth, Christian Péliseler. |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21.40          | Magazine : Faut pas rêver. Canada : la route du limit du Frédéric Dezart et Eric Delarue ; Chii : li fantômes de Chacabuco, de José Mi                                |
|                | 20.45                                                                                                                                                                 |

davsky Arion; Arabase la légende du Karabakh, de Frédéric Tonoll et Pichard Francou.

22.35 Journal et Météo. 23.00 Magazine : Pégase. In sage Im Falcon. 23.65 Continentales. L'Eurojournal : l'info en v.o.

**CANAL PLUS** 

13.35 Cinéma : Passport. a
Film soviéto-franco-austro-laraéllen de
Gueorgul (15.05 Magazine : Theures (rediff.).

16.15 Cinéma : Troll. I Film américain John (1985). 17.35 Dassin Lee Razmoket. 12.10 Campi peluche.

--- En clair jusqu'à 19.00 ---18.30 Ca cartoon. Présenté par Valdrie Payet. 18.50 Flash d'informations. 18.55 Sport : Football. Course d'Europe : Standard de Liège-Auxerre, en direct.

20.55 Cinéma :
Touche pas à ma fille. □
Film américain de Stan Dragoti (1989).

Flash 22.35 Cinéma :

🕼 Liste noire. 🖪 Film d'Irwin (1990) (v.o.).

Cinéma: Echec et Mort. of Film américain de (1989) (v.o.).

ARTE

17.00 Magazine : Macadam.
Las Négrassas vertes (rediff.).
17.00 Documentaire : Umubugangoma,

l'arbre qui fait parler les tambours (rediff.). 18.30 Cinéma d'animation : Papageno. De Lotte Reiniger. 18.40 Cinéma d'animation :

16.25 Magazine : Zapper n'est pas jouer. Invités : Anne, Darry Cowl.
17.55 Magazine : Une pêche d'enfer. Invité : Jean-Luc Delarue.
18.25 Jeu : Questions pour un champion. Caliph Stork. De Lotte Reiniger. 1990 Documentaire: L'Empire déchiré. De Stanislev Krzeminski. La Russie blanche, porte de l'Occident.

19.55 Série : Monty Python's Flying Circus. 20.30 8 1/2 Journal.

20.40 Solfée théma: que : Éloge de la paresse. Solfée proposée par Doris Hepp. 20.41 Documentaire :

20.41 Socumentaire :
Est-ce vraiment un péché ?
D'Eva Hiller.
21.30 Cinéma : Quelques jours
de la vie d'Oblomov. un
Film soviétique de Nikita Mikhalkov (1978).
23.35 Documentaire : Libre et heureux.
De Jargen Sektler.

14.15 Magazine : Destination musique. 17.00 Série : L'Heure du crime, 17.30 Serie : Campus Show.
18.05 Série : Equatizer.
19.00 Série : Les Routes du paradis.
19.54 Six minutes d'informations, Météo. 20.00 Série : Cosby Show.

20.30 Jeu : Le saviez-vous? 20.35 Divertiment : Le Mardi c'est per-20.45 Téléfilm:

Un grand-pour pour De Peter McCubbin.

22.40 Série : Amicalement vôtre. Triple chance.

0.20 Informations : Six minutes première heure.

Magazine : Flashbach.

FRANCE-CULTURE

20.30 Archipel science. Les greffes avec don

d'organes.

21.30 L'Amour sans voile. La vie antimentale sauelle des jeunes files maghrébines (rediff.).

22.40 Les Nuits magnétiques.

Mutus liber et bouche décousue (jusqu'au 27 novembre).

O.05 Du jour au lendernain.
Avec fienaud Camus (Voyageur en autonne).

O.50 Musique : Coda.

FRANCE-MUSIQUE 20.30 Concert le 16 octobre, salle Playel): La Fiencée vendue, ouverture, de Smetana; Concento pour violon et orchestre m 2, de Martinu; Symphonie m 8 en sol majeur op. 88, de Dvorek, per l'Orchestre national de France, dir. Zdenek Kosler; Josef Suk, violon.

22.00 Les Volx de la nuit. Par Henri Goraleb. André Mallabrera, ténor; Henri Médus, basse.

23.09 Ainesi la nuit. Sonnte paus siene a 100 au

23.09 Ainsi la nuit. Sonate pour piano nº 20 en la mejeur D 959, de Schubert; Sonate pour violoncelle et piano en la mineur op. 36, de.

O.33 L'Heure bleue. Actualité des clubs de jezz, concerte et festivals.

# Les syndicats agricoles français annoncent une « manifestation de masse » européenne

Les deux principaux syndicats agricoles français, mobilisés dès vendredi D novembre contre des et la paille. projet sur volet agricole du GATT, préparent manifestation européenne lo soutien de la plupart des organisations agricoles Douze, La Féderation and made des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et lo Centre national jeunes agricul-(CNJA) avaient appelé dès vendredi à réagir « immédiatecontre le projet d'accord, par à sensi-biliser parlementaires. cohésion sans faille » I l'Assembiéc prévu mercredi, a indiqué M. Christian Jacob, président du CNJA.

Ainsi, an imminut soir, environ 150 agriculteurs manifesté (Pas-de-Calais), en brûlant da paile bottes m paile devant la sous-préfecture, puis

Samedi, en Meurthe-et-Moselle, préfecture 📥 Lunéville, 🔳 I 📆 (Mame) 150 agriculteurs, avec une stiturette in tracteurs, ont manifesté devant la sous-préfecture. M. Jacob, un département sur bougé ou pro-gramme actions début de le semaine ». Les agriculteurs ont mui lancé plusieurs actions spectaculaires contre rants MacDonald, comme symboles américains, à Amicas, Lille et Dijon.

Sur le plan européen, le prési-tion in FNSEA, M. Luc Guyau, a obtenu l'accord in M. Konstantin Heereman, président allemande agricul-teurs mais du Comité organisations professionnelles agri-

Les suites de l'affaire Botton

# Patrick Poivre d'Arvor annonce avoir porté plainte contre M. Gilbert Boisson et France 2

anzoncé, dimanche 💶 novembre, 🚃 Canal Plus, qu'il a porté plainte contre M. Illus Boisson, Pierre Botton, France 2 qui avait rapporté ses déclarations. Selon le présentateur TF I. M. Boisson le concernant sont totalement flux (voir lettre M. Poivre d'Arvor publice dans le Monde daté
22-23 novembre). M. Boisson rel
affirmé France 2 que ton, aujourd'hui à Lyon et
inculpé notamment d'abus de biens sociaux, avait utilisé, à lasu, l'image de la d'Arvor, in centime» de M Botton et qu'il ne M a jamais rendu service : «Je n'ai

The distribution of the

A 1 Sign Company

way min

The state of the s

1 1 1 1

144 - 144 - 144 Aug Aug. 100,000

100 mg 100 mg 10 m

The state of the s

NOT WHEEL

100

 $\varphi = \varphi \circ \alpha \circ \varphi \circ \alpha \circ \alpha$ 

present and a

M. Patrick Polyre d'Arvor | jamuls parlé de lui | l'antenne, donc il n'y pax eu la moindre contrepar-

Affirmant cufin qu'il est \*\*\* «le collimateur» du pouvoir, il s'est déclaré victime \*\*\* menaces \*\*\* « représailles » 🛒 🚍 manœuvres 🛳 « déstabilisation » venant 🕍 personmade haut placées.

■ l'Idée d'une déstabilisation n'est pas une lulée p ■ ajouté le présentateur = évoquant l'indéle présentateur evoquant l'Indé-pendance de son le Le droit de savoir». «Je vous laisse mais de la laisse l'anistration fiscale, et le des pistes », l'indiqué Patrick Poivre d'Arvor, questionné eur l'origine des de déstabilisation. «Ils pré-la journalistes l'aphères », ajouté sans autre précision.

# SOMMAIRE

Un entretien avec Rony Braumens, 2

La polémique en Grande-Bratagne après Manage du château de Name de Marie de Marie de Alle-

Les conflits ethniques dans l'ex-Pérou : parti du président Fuji-la majorité è l'As-

Angola: Im forces gouvernemenfont place nette pour une prochaine offensive Date 6 Laos : la mort du président Phom-

POLITIQUE

négociation en le commerce L'affaire du sang contaminé : L'affaire du sang contaminé : L'affaire du sang contaminé : L'affaire du sang contaminé :

**SOCIÉTÉ** 

manes à Mulhouse .....11 M= Ségolène Royal se prononce. iée d'Aspe.

SPORTS

: vainqueur 🗀 cirinternational; Footbail: Glasgow Rangers coupe d'Europe ; Haltérophille : la lama contre le dopage...... 12 et 13

CULTURE La Francia sans ombre, opéra de Strauss, au Grand Théâtre Le quatuor Pow-Wow à La Chevaller d'Olmedo, de Lope de 

iriem en mire dans im trans L'est at l'aum de l'Europe sont engagés sur des chemins démo-

## L'ECONOMIE

• La nouvelle crise de l'acier • 🚨 du Bevert L'Auniers Leventins du Turquie
L'éthique gagne finance
commerce français de chronique Paul Fabra: «Kyosei» . Opinions: ... quoi la la dépôts? par Jean-Christophe Ginet 25

Services Abonnements...... 15 Annonces classées .....

18 Loto sportif Météorologie ..... Mots croisés Radio-télévision ... Spectacles..... La télématique du Monde : 3615 LEMONDE

3615 LM · Ce numéro comporte un cahier «Le Monde-L'Economie» folioté 25 à 36 Le naméro du « Monde » daté 22-23 novembre

a été tiré 🛮 513 794 exemplaires.

Demain dans ∎ le Monde »-

« Sciences-Médecine = : Le nouveau monde

des jongleurs d'atomes

Grâce aux demiers progrès mannotechnologies», on commence à savoir manipuler les atomes comme des briques, ou sculpter les molécules comme de vulgaires morceaux de bois.

tion 🚔 masse ».

La Confédération paysanne, part, appelé auu les päysans, quelle manifester leur colère devant l'Assemblée nationale le jour de parlementaire et appel de boycott général an produits de substitution des importés des Etats-Unis ». appel à l'action est repris par le Mala (Confedération nationale des syndicats d'exploitants familiaux), proche du Parti- communiste, dont E siège est I Angoulême.

Enfin, la FNSEA, par la voix M. Luc Guyau, estime que « le chef tion européenne, ne peut m faire imposer politique in fonc-liegitimité élective. Les pouvoirs publics doivent répondre il enne remise un como il la souveraineté nationale. Tous les Français guettent leur réponse». Elle appelle wie France i management in inqualifiable accord».

DAKISTAN: norveaux incidents dans de grandes villes. — L'incidents ont eu lleu samedi 21 novembre dans au moins grandes de la capitale au poposants au gouvernement de M. Nawaz Sharif. A Rawalpindi, située 20 kilomètres de la capitale Islamabad, partisans de M. Benazir Bhutto, chef du populaire (PPP), ont été par des charges police de reprendre la capitale la capitale de la novembre en vue d'exiger la tenue d'élections anticipées. Un exceptionnet déploisment de forces de l'a rea avait ce jour-là musile manifestation. A Quette, capitale de la province du Bala de la novembre de la la serve de l'annoncé qu'elle embarquerait lundi l'inovembre de l'annoncé qu'elle embarquerait lundi l'inovembre de l'aranguer ses partisans au long des quelque 1500 kilomètres du trait l'es autorités entendaient

long des quelque I 500 kilomètres du trajet. Les autochés entendaient

tout faire peur rendre ce projet impossible . - (LVI)

□ HONGKONG: nombre grandis-

sant d'opposants aux « mesures de démocratisation ». – Le nombre des opposants aux « mesures de d'ac-

cratisation » de Hongkong propo-

Patten, a plus que doublé, a la un sondage publié dimanche 22 novembre de la colonie. Au

lendemain 🛍 la publication du

projet, in 7 octobre, seuls 11 % in assorbés» étaient le 11 Cc ma

forcement du scepticisme s'expli-

que par la vive opposition de

Pékin aux mesures visant à aug-

participant I l'élection du Conseil

législatif du territoire britannique, qui dell revenir en 1997 de le

o LIBÉRIA: un Jamaiquain. nommé représentant spécial de l'ONU. – M. Trevor Gordon-So-

nationalité jamalcaine,

nommé, vendredi III novembre, représentant spécial, pour le Libé-

Un accident d'avion au Vletnam

cu survivants parmi gers et l'équipage l'appareil la compagnie Vietnam qui s'est le semaine comma au

Vietnam da l'épave de dif

Titula personnes, Lai 🗐 passagers, se trouvaient à bord du Yakovlev-40 qui la la Manhan dans le du la du la au cours d'un vol

de 50 minutes Ho-Chi-Minh-

Trang. Neuf étrangers dont quatre

Taïwanais, deux Néerlandais, un

Français, un Britannique un lideli = trouvaient parmi

Témoignage chrétien s'en prend an universet». - Dans l'éditorial de l'hebdomadaire Témoignage du 11 novem-

bre, Georges Montaron qualific le

nouveau catéchisme in l'Eglise catholique iii « terrible faux pas ».

passagers. - (AFP.)

menter la maria 📥 Hongkonga

EN BREF

(COPA) in la CEE, pour organiser une «grande manifesta-

> rie e le juge d'instruction Michel Dutruf, Deux notaires de la Dordogne, M. Latour et Magis, ainsi qu'un assureur, M. Jean-Luc Joussely, ont été inculpés de complicité mais de liberté. Quatre inculpés, adiabatic de vicilles familles adiabatics et a bourde de la bour

fortune.

A Périgueux (Dordogne)

# Un agent immobilier, deux notaires et un assureur inculpés dans une affaire d'héritage

PÉRIGUEUX

de notre correspondant

M= Hélène Lacombe-Mayges, a immobilier et instrateur de la à Périgueux, eté écrouée, vendredi la pres avoir ité inculpée d'abus de confiance et d'escroquefamilles périgourdines, qui voient reprocher leur attitude dans la succession Gonthier, du nom d'un ancien transporteur local

Il y a Milli was un autre notaire de Périgueux de les héri-tiers de Raoul Gonthier sur la transactions que l'ancien industriel était en train réaliser. Com lui apparaisd'autant plus l'état santé la homme, la âgé de quatre-vingt-onze était pré-occupant. Veuf il man enfant, le

« C'est le principe même du caté-

chisme, dit-il, que contestous, prétention faire si des cultures

Imposant I domination I l'Oc-cident, I, impérialisme romain se ilmites. » Ce document traduit, I T.C. repliement de l'Eglise elle-même. Le peu

comme si surgelé l'idéolo-gie chrétienne (...). Il apparait comme forieresse appelée protéger les chrétiens du pèché, le signe d'une kelise chrétiente,

non la lamba de l'Eglise dans le

□ Un chauffard écroué en Seine-et-

Marse. - Un automobiliste, qui avait fauché cinq écolières, ven-dredi il novembre, sur un la lace de lace de la lace de la lace de lace

Marne), provoquant la mort de deux d'entre elles el biessant les

trois autres, dont grièvement, a été inculpé, samedi 21 novembre, de

de maîtrise d'un véhicule. Il

fauchant cinq fillettes, agées huit et neuf ans, qui dis

la supposée il véhi-cule, mi la la la retrouvée,

de ce temps ».

nonagénaire de grabataire, fréquemment perfusion et parvenait de plus en plus diffetiment s'exprimer

La famille 🚛 transporteur 🖩 radait man s'apercevoir du man prépondérant que tenait Hélène Lacombe-Mauranges auprès mui. Forte me relations amicales qu'elle entretenait man Raoul Gonthier, Hélène Lacombe-Mauranges était parvenue I se faire confier la gestion de un biens, mur d'obtenie peu de temps faveur rédigé
peu de temps faveur rédigé
vieillard. Saisi famille, le
juge des avait ordonné une
protection alerté le parquet, L'infor-mation judiciaire aussitôt un me permis apparemment 🔊 réunir un certain nombre d'éléments trou-

Les inspecteurs du INF/ in Imcessions d'immeubles opérées par Incombe-Mauranges qui ont, semble-t-il, aussi profité l Jean-Luc Joussely. C'est ainsi qu'un appartement le le bas-sin d'Arcachon le le vendu à un prix anormalement les lune société dans laquelle Hélène

Lacombe-Moranges était marrie Un viager a lui aussi, conclu dans des conditions étranges aux yeux des access de Raoul Gon-

Femme volubile au verbe coloré aux toilcites parfois extrava-gantes, Hi ène Lacombe-Mauranges détend d'avoir dilapidé le patrimoine d'un homme qu'elle à ma dires, entouré in affec-tion jusqu'à un dernier souffle, rummin d'avoir extorqué mu gérer biens.

Les deux notaires inculpés estiment, eux aussi, avoir incent déontologie leur profession.
L'un enregistré le testament, le semble, we vu the dossier, qu'ils normalement impartie aux officiers ministériels qu'ils auraient in s'enquérir la l'intégrité physique mentale de Raoul Gonthier.

Cette affaire pourrait conduire
les policiers s'intéresser le la
façon dont Mª Lacombe-Maules avait bénéficié, il la le
de les ou partie le l'héritage d'un
le plus importants syndies d'immeubles le Périgueux.

DOMINIQUE RICHARD

Dosage toxique de quinine

# L'hôpital de Draguignan reconnaît responsabilité dans le décès d'une fillette

de mim correspondant régional

Andrén, une fillette cinq ans, dée, vendredi 20 novembre de Draguignan (Var), is uite d'une de dosage de quinine. L'enfant était de dosage de quinine. L'enfant était de dosage de quinine conducteur de de dosage de conducteur de travaux de cinquante-cinq ans. Jours après, elle avait présenté les principaux symptômes d'une crise de palusymptômes d'une crisé de palu-disme (forte fièvre, vomissements, maux d'estomac). Sur les conseils d'un médecin généralité, elle avait le admise de le service de pédiatrie de l'établissement plaram sous perfusion im quinine.

de dosage

de matriss III venicule. Il a écroué. Selon ses premières déclarations, Thirm Cunin, vingtans, I Montgeron (Easonne), aurait tenté d'éviter un motocycliste, lors du d'un camion. Sa voiture, une III d'un camion de la companie de ctat rapidement amé-lioré mais, vendredi, en début la soirée, elle avait été prise convulsions. Une heure demie plus tard, malgré des massages diaques mise sous ventilation, elle mise sous ventilation, elle mise sous ventilation,

après l'accident, avec la quatrième vitesse enclenchée. Pour M. Georges Sarre, secrétaire d'alle aux transports, sums fois auxque erreur de dosage la quinine — la fillette avait d'une erreur de dosage la quinine — la dix l'un supérieur aux prescriptions

médicales - commuse par infirmière stagiaire. Administré à doses toxiques, cet alcaloïde, qui constitue le traitement de choix du paludisme, en effet, un des battements du cœur et une hypotension pouvant cardiaque.

produire», a déclaré la directice centre hospitale de Draguin a reconnu « l'entière ». Selon de l'établissement ». Selon Mª Escriva, l'erreur de la jeune infirmière des produite à un moment où le personnel soignant avait I prendre en charge trois nouvelles d'urgence plus des traitements i prodiguer i ensemble im malades in service pédiatrie.

L'infirmière stagiaire, m fin de troisième année d'études, mail légalement autorisée à renouveler la perfusion. Ma elle aurait du agir sous le contrôle d'une infirmière titulaire, ce qui n'a ma 👊 🖿

Le chef du service pédiatrie pas présent au manural de la Après le dépôt d'une plainte constitution de partie civile par le père d'Andréa, le parquet de Draguignan devait marrir une information judiciaire, lundi

# Le droit pénal change



DALLOZ

CODE PENAL NOUVEAU CODE PÉNAL

> DALLOZ 1992-93

En un seul volume, cette nouvelle édition est entièrement

refondue et augmentée du Nouveau Code Pénal.

# Plus de choix

C'est-à-dire plusieurs gammes de micros pour le bureau, la maison ou le voyage. Et pour tous les utilisateurs, du débutant au super-professionnel:

• le PS/1, la micro li domicile, simple li utiliser et conviviale. La solution un dans la boîte;

• les mouveur PS/VP, des micros professionnels alliant normes du marché, qualité IBM et prix défiant toute concurrence ;

• les PS/2: une gamme d'élite pour diminuer le coût d'exploitation de l'entreprise, et lui fournir sécurité, évolution, performum ergonomie;

• enfin, les nouveaux portatifs: une vraie gamme pleine d'innovations techniques, au service de ceux qui bougent. De quoi séduire les plus exigeants!

486SLC

Plus de

performances

Avec, notamment, le nouveau serveur multiprocesseur intégré PS/2 295 le tolérance de

pannes: le premier "micro-mainframe" IBM. Et aussi, la nouvelle puce 486SLC2 à double fréquence d'horloge, qui multiplie par lou 4 les performances des postes de travail PS/2 modèles 56 m 57.



# Plus de services

Une ligne d'assistance téléphonique 24 heures sur 24, un club utilisateurs, un magazine. Tout cela gratuitement pendant trois mois pour tout possesseur de micro IBM we Helpware, les tout nouveaux services de la micro IBM.

Et en plus, des offres de financement et de formation adaptées...



# Plus de confort

Les nouveaux écrans des PS/2 répondent déjà aux numuu internationales ISO, obligatoires la partir du 1er janvier 1996. Très bientôt, aucune entreprise ne pourra ignorer ces normes m le confort qu'elles apportent aux utilisateurs.



# Plus facile

Avec le PS/1: le micro de la famille, des PME et des professions libérales. Livré men des applications un système d'exploitation préchargés.

Outil convivial par excellence, mais aussi très performant avec ma nouveaux modèles dotés de processeurs 14065X et DX.



# Plus de liberté

Les PS 386SX (et plus) peuvent accueillir le nouveau logiciel système OS/2 2.0. Vous pouvez alors choisir les applications DOS, Windows et OS/2 disponibles et en utiliser plusieurs simultanément à votre convenance, pour une convivialité de travail sans équivalent.

Pour toute information, appelez le 05.03.03.03. (appel gratuit).

# POUR



8255 F HT\* (9790 FTTC)

IBM PS/1 Modèle III 386SX 25MHz 2Mo RAM

Disque dur 85 Mo Ecran VGA couleur DOS 5.0 Windows 3.1 Works Windows Kit ease-of-use

9350 F HT\* (11 089 FTTC)

IBM PS/VP 6384 modèle C20

386SLC 25MHz 2Mo RAM Disque dur 80Mo Ecran VGA couleur Clavier, souris DOS 5.0 préchargé Cinq slots



19000 F HT\* (22530 FTTC)

IBM ThinkPad 700 Modèle 9552-F00 486SLC 25 MHz

4Mo RAM Disque MMn amorible Pointeur IBM intégré DOS 5.0 Station d'accueil (option) 3.1 kg - Format A4 Autonomie 3 heures



23 050 F HT\* (27337 FTTC)

Serveur IBM PS/2 Modèle 77 OUA i486SX MHz 8Mo.RAM disque SCSI (12 ms) Carte intégré **■** XGA-2 Clavier, souris OS/2 2.0 préchargé 🛮 slots – 4 baies

\* Prix généralement constatés variant avec les prestations fournies.

Helpware, PS/2, OS/2 et 486SLC and des marques d'IBM Corp. Alle et 1441 and des marques de Intel Corp. Windows au une marque de Microsoft.

|                                              |                                           |                                 | _          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Pour en savoir plus sur les modèles de notre |                                           |                                 |            |
| ou par 3616 IBM). Ou retournez ce coupon-    | réponse 🛦 : Point réponse IBM – Service 🤅 | 5000 – Cedex 50 – 92066 Paris L | a Défense. |
|                                              | C 1/1/                                    |                                 |            |

| Nom     | Société |
|---------|---------|
| Adresse | Tél.:   |

Je suis intéressé par: PS/1 □

PS/VP 🗆

PS/Portables

IBM C'est tout.

مِلَدُ المند لِنُصل

14 (\$5)64



# Le Monde

## L'éthique gagne la finance



 $M_{\rm dec}$ 

in des

- Lin

The stage

وعراجة

9.09% 10,00  $1.5 g_{\rm f0}$ 

in the gr

化二烷烷

Les banques, 🔙 associations ont découvert un nouveau, gisement d'éparque : les produits « éthique a ou « partage». Affectés I des causes humanitaires, ils se multiplient, mals sur des sommes res-

page 27

## Dossier | le commerce extérieur français



Les chiffres du commerce extépour octobre devraient confirmer III rééquilibrage des échanges de la France. To occasion pour préciser toute une série de notions : parts de marché, CAF-FAB

## Opinions : à quoi sert la Caisse des dépôts?



La démission la semaine dernière président, Robert Lion, rouvre i lie rôle de la Caisse des dépôts 📰 consignations, controversé de la vie francaise. Une analyse de Jean-Christophe Ginet.

page 35

MODE D'EMPLO! Logement : les normes. Humeur, \_\_\_ Doyère. La Bloc-notes. Lois et ACTUALITÉ. PERSPECTIVES ... ..... 32 et 33 Hongrie: rentiers malgra OPINIONS... 34 ml 35 La chronique : Kyosei Livres. Courrier | lecteurs. Vive modèle ransports : un

CONJONCTURE... prix. L'Amérique du Nord, Etats-Unis. La plasturgie.

Jean-Edouard Mazille.

# La croisade du Père Devert

Face à la crise du logement qui touche les plus démunis, Bernard Devert, prêtre, promoteur at financier, a choisi l'action

URÉ et promoteur. L'attelage semble bizarre... aux autres car le père Bernard Devert se démène tant pour trouver un toit aux sans-abri qu'il perd assez peu de temps à se poser des questions : «Le soir, quand je vois tout ce que j'ai fait dans la journée, ça aide à la prière. La parole doit être confrontée aux faits », assure-t-il, rieur. Ce quadragénaire charpenté et bon vivant, déjà fort connu dans le réclor humneise ch il chre est dans la région lyonnaise où il gère sa paroisse et... un coquet parc immobilier (le Monde du 16 octobre 1991), n'a pas peur de dîner avec le diable pour arriver à ses fins : depuis le début de l'année, il a ajouté une corde à son arc en devenant financier, et il prend une dimension nouplacement (FCP) auquel il entend donner une dimension nationale.

Il y a urgence : selon l'abbé Pierre, la France compte deux millions à deux millions et demi de familles mal logées et. affirme-t-il, « quatre cent mille personnes qui couchent dehors ». La crisc du logement qui dans l'Hexagone frappe d'abord les catégories im plus fragiles et fait ressurgir des spectres au l'on croyait oubliés: « On va retrouver des tentes aux abords des villes », redoute le Père Devert. Sans états d'âme, il a opté pour l'action. Toute son énergie est depuis des années au service d'une cause i le logement social «en milieu diffus».

> Francoise Vavase Lire la suite page 27

# La nouvelle crise de l'acier



Cinquante mille emplois menacés : la sidérurgie est à nouveau en crise en Europe. La consommation et les prix sont en chute libre. Il faudra à nouveau arrêter des productions et fermer des usines.

Mardi 24 novembre, le conseil des ministres européens de l'industrie devrait décider une aide de 6 milliards de francs pour financer les restructurations. Mais cela n'évitera pas les sacrifices.

Lire pages 28 et 29 les articles de Camina et de Michel Bole-Richard (Madrid), Eric Le Boucher (Francfort) au Laurent Zecchini (Londres)

# L'Autriche dopée par l'Est

Candidate à l'adhésion à la CEE et stimulée par les bouleversements I l'Est, Vienne rêve du redevenir lu pivot d'une grande région ■ Europe centrale »

'ÉCONOMIE autrichienne n'a pas trop mal tiré son épingle du jeu ces dernières décennies, en réa-lisant plus des deux iters de ses échanges exté-rieurs avec la CEE. Mais elle est aujourd'hui placée devant un double défi : poursuivre l'intégration euro-péenne et gérer le grand chambardement à l'Est, qui est à la fois une chance et un risque.

à la fois une chance et un risque. En posant, il y a trois ans, sa candidature à la CEE, l'Autriche a pris une décision qui correspond aux réalités économiques. Vienne espère pouvoir ouvrir les négociations avec Bruxelles en 1993 et adhérer à la CEE en 1996 au plus tard.

Mais ce sont les bouleversements politiques à l'Est qui ouvrent les perspectives les plus séduisantes, avec l'espoir d'un retour massif sur les marchés de l'Europe centrale et orientale, arrière-pays traditionnel de l'Autriche. Vienne, l'ancienne métropole de l'empire des Habsbourg, réduite à la fonction d'une tête de pont de l'Occident au temps du rideau de fer, a l'ambition de redevenir la plaque tournante des échanges Est-Ouest

Sa proximité géographique, la compréhension des mentalités et les liens historiques font d'ores et déjà de Vienne, pour plus de 700 sociétés étrangères, une base

péens. Jest Harrison, porte-parole d'IBM, traite depuis 1965 le marché est-européen à partir de la capitale autrichienne. « Vienne est l'endroit logique pour diriger les activités à l'Est, dit-il. Stavros Petropoulos, directeur de Coca-Cola, souligne, lui, la proximité géographique qui lui permet « de ise) rendre sans perdre de temps dans tous les centres économiques à l'Est». Coca-Cola a transfèré au début de 1992 son centre commercial pour l'Europe de l'Est d'Essen, en Allemagne, l'Vienne. Au total, 130 firmes américaines, dont McDonald's, Gillette, Colgate-Palmolive et American Express

mitropola » Les Japonais ont, eux aussi, creusé leur trou. «A mon arrivée à Vienne, en 1989, une trentaine Icol. «A mon arrive a vienne, en 1909, une trentaine de firmes japonaises etalent représentées, la Yuzo Ichikawa, de l'organisation japonaisa de extérieur Jetro. Aujourd'hui, elles sont au nombre de 70», dont des géants comme Nomura et la banque Fuji. Nomura a même pri des options sur l'avenir avec une participation de 20 % dans la réalisation le Vienne d'un participation de 20 % dans la réalisation le Vienne d'un participation de 20 % dans la réalisation le vienne d'un participation de 20 % dans la réalisation le vienne d'un participation de 20 % dans la réalisation le vienne d'un participation de 20 % dans la réalisation le vienne d'un participation de 20 % dans la réalisation le vienne d'un participation de 20 % dans la réalisation le vienne d'un participation de 20 % dans la réalisation le vienne d'un participation de 20 % dans la réalisation le vienne d'un participation de 20 % dans la réalisation le vienne d'un participation de 20 % dans la réalisation le vienne d'un participation de 20 % dans la réalisation le vienne d'un participation de 20 % dans la réalisation le vienne d'un participation de 20 % dans la réalisation le vienne d'un participation de 20 % dans la réalisation le vienne d'un participation de 20 % dans la réalisation le vienne d'un participation de 20 % dans la réalisation le vienne d'un participation de 20 % dans la réalisation le vienne d'un participation de 20 % dans la réalisation le vienne d'un participation de 20 % de contra le vienne d'un participation de 20 % de contra le vienne d'un participation de 20 % de contra le vienne d'un participation de 20 % de contra le vienne d'un participation de 20 % de contra le vienne d'un participation de 20 % de contra le vienne d'un participation de 20 % de contra le vienne d'un participation de 20 % de contra le vienne d'un participation de 20 % de contra le vienne d'un participation de 20 % de contra le vienne d'un participation de 20 % de contra le vienne d'un participation de 20 % de contra le vienne d'un participation de 20 % de contra le vie quartier and et administratif flambant neuf, la Cité-Danube, pour tenir compte des besoins de la future métropole de l'Europe centrale.

**Waltraud Baryli** 

Lire la suite page 🞹

# Les derniers Levantins de Turquie

Français installés à Smyrne (Izmir) depuis 1770, les Giraud, industriels prospères du textile, sont les représentants d'un mode de vie en voie d'extinction

de notre envoyée spéciale

EMANDEZ à Hervé Giraud, industriel de ville d'Ezmir, au bord de la mer Egée, s'il se sent français ou turc. Installé sur la terrasse de sa somptueuse demeure jaune aux colonnes blanches, face à une étendue de gazon verdoyant, cet homme jovial, âgé d'une cinquantaine d'années, irre et admet sa confusion. Après trois siècles en Turquie, la famille Ginaud, qui possède aujourd'hui compagnie prospète textiles de coton (Izmir Pamuk sucat, IPM), n'est il vraiment turque ni vraiment française. «Nous sommes 🖃 pieds-noirs 🗗 Turquie», plaisante Hervé Giraud.

Les Girand appartiennent à cette espèce en voie de disparition, les Levantins, qui avait in la lattijours d'Izmir I l'époque où la ville s'appelait une le la latti-Smyrne II population cosmopolite d'Européens, de Grecs, de Juis d'Arméniens.

La célèbre voyageuse anglaise Gertrude Bell décrivait ainsi cette race « méditerranéenne ». « Elle ne parle aucun langage en particulier, mais elle bavarde en une demi-douzaine de langues. Elle n'a aucun pays d'oriaemo-aouzaine de langues. Elle n'a oucun pays d'ori-gine, mais elle est apparentée par mariage à la moitié de l'Europe, et avec les citoyens de chaque pays, elle parlera de leurs compatriotes et d'elle-même en disant « nous »."

La finale Giraud fournit un exemple parfait de culturelle. Chez Hervé Giraud, l'héritage français male dominer, maleré um mère d'origine écossaise. conversation en famille. I leur cinq enfants, peut passer de l'anglais au suédois, du franceis m turc. Son cousin Brian Giraud, in revanche, qui manue la direction in l'entreprise familiale, semble un parfait gentleman anglais, malgré son passeport français.

INTÉGRATION · Au fil des générations, les Levantins avaient l'auté l'intégration européenne bien l'adébat sur la traité le Maastricht, par le biais le mariages arm négociants fra ;ais, marchands vénitiens, manufacture commerçants anglais.

L'arbre généalogique im Giraud inextricabledes Whittall, and famille Worcester, en Angleterre. Ces liens remontent wu dix-huitième siècle lorsque la la Jean-Baptiste Giraud premier Giraud de Turquie, qui avait émigré d'An-la la fin an années 1770 - avait conclu le premier mombreux mariages me la la familles en épousant Charlton Whittall peu après son arrivée

Nicole Pope

Lire III suite page III

# Les ascenseurs mis aux normes

Plus qu'un mois pour équiper toutes les cabines d'ascenseur d'une porte intérieure. 30 000 à 50 000 francs de frais pour les copropriétaires, mais bien des accidents évités

E 31 décembre, dans (d'habitation autres), des des ascenseurs devron êtres munies d'une porte. Faute de quoi, la responsabilité des copropriétaires et des syndies sera engagée en cas d'accident. Et et des syndies sera engagée en cas d'accident. Et est des syndies sera engagée en cas d'accident. Et est d'une obligation, il n'y a pas d'incitation fisqui entrera en vigueur, cette fois, à la fin

de l'année. Maigré le délai de cinq ans et demi entre le une de la loi et sa date d'entrée en vigueur, on estime que 15 000 installations encore ne satisfont pas aux nouvelles obligations. Au départ, c'étaient quelque cent mille cabines qui devaient être modifiées, sur un pur total de proportion de «contrevenants» reste donc énorme : 15 %! Pourtant, les ascenparoi lisse (c'est-à-dire démunis portes in cabine) um and rusponsablus de la accidents, les les les la bien les La loi en 1986, modifiée le 23 juin

1989, s'applique la la la aux installanouvelles et aux anciennes : interdit l'installation d'ascenseurs dé par les de portes de cabine et oblige à installer des portes sur les appareils existants - ou il prévoir un dispositif de pro-tection assurant une securité équivalente. Bien évidemment, le système le plus sûr est l'installation de portes. Celles-ci peuvent être pliantes (en accordéon), coulis-

santes, à ouverture centrale, latérale ou même verticale : chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. La première est la plus économique, mais elle réduit la place la la cabine; les autres nécessitent un dégagement à l'extérieur, entre la gaine et la cabine. C'est su gestionnaire de l'immeuble (et aussi à la société chargée de l'entretien de l'appareil, qui aussi une mission d'alerte) que revient le devoir d'informer le ou les propriétaires de cette obliga-

OBLIGATION . En cas d'impossibilité absolue, une «barrière électronique» – qui arrête l'ascen-seur dès que quelqu'un franchit le faisceau l'anni neux - doit être l' Mais ce dispositif, oné-reux, reste moins sûr; de surcroît, il diminue la être moins à 7 centimètres de la paroi. Aussi a-t-on imposé un cahier des charges serré (réduction de la vitesse, limitation de l'usage à des personnes averties ou autorisées)

cela, aux musus d'une loi du 26 juin 1986, sui proprement parler, mais les propriétaires l'application s déjà été repoussée mais

propriétaire et que les travaux ont été repoussés en assemblée générale, c'est le syndicat des coproprié-taires qui assume la responsabilité (2). Il faut noter aussi que le tribunal d'instance, saisi en référé, peut ordonner la mise en conformité, éventuellement sous astreinte, à la requête de tout copropriétaire ou locataire de l'im-Cette réglementation a soulevé problèmes inattendus, notamment pour la mise en conformité d'installations exis-SÉCURITÉ GÉNÉRALE SATISFAISANTE! DE DESCENTE aux fauteuils roulants de certains handicapés. On se trouve donc place devant le dilemme suivant : ne pas satisfaire à la règlementation sur la sécurité ou la me en

contravention celle qui exige de faciliter es sux handicapés. En fait, spécialistes es généralement le moyen de résoudre le problème technique ainsi posé (par exemple, en creusant l'arrière de la cabine pour permettre à la personne concernée de placer ses pieds dans des sortes de gaines en caoutchouc). S'il passe pour être le moyen de le plus sûr, de chaque jour

par 40 millions d'usagers en France, l'as-censeur tue ou blesse oppendant quelque-fois : on dénombre encore une dizaine d'accidents mortels par an. Les dangers sont de deux ordres : risques d'écrase-ment par un objet lourd (comme une poubelle ou un paquet dur) qui, accroché par la paroi, est projeté contre l'utilisateur qu'il

écrase; risques de coincement de tout ou partie du corps en tentant de rattraper un objet en train de glisser. Les copropriétaires peinent parfois pour assumer leurs charges et les travaux. Mais la main ou le pied d'un enfant ont-ils un prix?

Francoise Vavase

(i) Ces travaux ne doivent pas être confondus avec le rempiacement ou l'installation d'un appareil oni, eux, bénéficient d'une réduction d'impôt ésale à 

Information de l'usage action de l'usage à des perorde la vitesse, llimitation de l'usage à des perorde la vitesse, llimitation de l'usage à des perorde la vitesse, llimitation de l'usage à des perorde de la vitesse, llimitation de l'usage à des perorde de la vitesse, llimitation de l'usage à des perorde de la vitesse, llimitation de l'usage à des perorde de la vitesse, llimitation de l'usage à des perordes de l'usage à des pero

## **BLOC-NOTES**

# D'une semaine...

CROISSANCE ZERO IN ALLEMAGNE III 1993 : Selon un rapport du Conseil de experts économiques, la 15 novembre, la croissance économique sera al en IIII dans la partie occidentale de l'Allemagne (le Monde des 17 et III novembre).

peuvent déduire la dépense effectuée (et éventuel-

lement les intereus des emprunts, s'ils ont dû en contracter) de leur revenu foncier. Ils ne peuvent

pau, cependant, répercuter ce coût sur leurs loca-taires éventuels (1).

tion et des risques encourus. En copropriété, les

travaux doivent être votés en assemblée générale à la majorité absolue ou relative en cas de deuxième

ROBERT LION QUITTE LA CAME DES DEPOTS. Dix ma après am alla affonctions, Robert Lion a annoncé, le 16 novembre, qu'il quittait son poste de directeur géneral de la Cale de Danie de consignations. Son successeur sera désigné 18 novemb

DELVIE A LA RATP. Les grèves est affecté l'ensemble du réseau (métro et RER) le et le soir à partir du 17 novembre. plan de modernisation in l'entreprise proposé par la direction, les syndicats s'opposaient notamment i la modification des horaires a l'avancement «au marille». Un maid d'accord mis au point den h nuit du 19 au 20 novembre devait être soumis aux conducteurs lundi II novembre (le

Monde du 17 au 21 novembre)

BUDGET 1993 : LA RESPONSABILITE DU
GOUVERNEMENT ENGAGEE. Hair Bérégovoy a eu recours à l'article 49-3 les 18 novembre l'Assemblée pour H was de l'ensemble de budget. En réponse, les trois groupes de la droite ont déposé me motion de qui discutée 23 novembre (le

time de nouvelles spéculatives man sa monnaie, la leuce centrale de 🛂 annoncé, le 📭 novembre, qu'elle décrochait monnaie 🖮 l'écu 💵 Monde

du 21 novembre). NEGOCIATIONS DU IIAIT : ACCORD REJETÉ PAR LA FRANCE. Un compromis a été ke III novembre I Washington entre les représentants in la CEE in ceux des Etats-Unis sur les échanges agricoles. Il prévoit une la la la 21 % de exportations subventionnées de la CEE une limitation is cultivées en oléagineux. Malgré 🗺 concessions américaines, le compromis est rejeté par le ministre français de l'agriculture, Jean-Pierre Soisson, qui l'aline incompatible avec la politique agricole commune (PAC), water par les organisations de paysans (le Monde

daté 22-23 novembre BBL : DA ABANDONNEE, La banque néerlanqu'elle abandonnait : OFA sur la banque belge BBL (le Monde daté

MARDI 14 NOVEMBRIL Brezelles. «Industrie» de la l'illi consacré notamment à la sidérurgie (voir pages 28 et 29). Vienne. Séminaire sur le thème : «L'Electricité dans l'Europe en mutation : Cohérence, diversité et évolution», organisé par EURELECTRIC, Groupement européen

d'intérêt économique. Saint-Ouea. Journée-débat sur le limine : «Télévision écran large : de la technologie au spectateur», en présence de Jean-Noël Jeanneney, secrétaire al la communi-

de l'OPEP (Organisation les exporta-Israel. Vian d'Etat du président François Mitterrand (jusqu'au 27 novembre). Braxelles. La Commission des Communautés européennes man 🔚 compromis signé avec les Etats-Unis pour savoir est conforme avec la politique agricole commune. A Paris, le Parlement français discutera de la position de la France. La gouvernement français veut réunion d'un mand des plus de la

nationale des control de la mixte (SEM), sur le thème «Sociétés d'économie mixte a material locales : transparence performance» (jusqu'au 27 novembre).
France. Manifestations entreprises de l'aéronautique et de l'armement dans 10 villes de France, Il l'appel de FO, CFE-CGC et CFTC. France. SNCF. And de manual la l'appel

plusieurs organisations syndicales pour protester contre le «budget d'austérité» prévu pour 1993. Madagascar. Promit tour de l'Union présidentielle.

Dakar (Sénégal). O internationale sur l'assistance aux enfants en Afrique (jusgu'au 27 novembre). Paris. 5- Monde Sciences-Po-le Monde rité?» (Hôtel Nikko).

VENDREDI 27 NOVEMBRE. Jordanie. Visite officielle du président François Mitterrand (jusqu'au 28 novembre). Boun. Vote de ratification du traité de

Maastricht au Bundestag.

LUNDI NOVEMBRE. Paris. MIDEST. Marché international de la sous-traitance (Villepinte, jusqu'au 4 décembre). Bruxelles. Conseil «Energie» a la CEE. Londres. Réunion ministérielle sur l'immi

gration (jusqu'au 1º décembre).

## HUMEUR » par Josée Doyère

# Tête de station

DÉSOLÉE. Ca hier and lecteurs provinciaux qui viennent de temps à autre dans la capitale peuvent se sentir concer-

Pourquoi diable le bleu et bleuc « Taxàs. Tête de ast-il toujours placé à 15 m 20 mètres de l'abri qui protège in the day anaditime

Le panneau et trouve côté du feu rouge du pas-côté du feu rouge du pas-plus de clous, mais de partemps de pluie, mais on les appelle toujours comme la cloutés »), tout comme la bom séléphorique qui permet d'appeler voiture depuis chez soi. L'abri, lui, curi du petit banc jaune de l'uni places, en plus loin. Il en normal, un ununu d'un « sapin » (c'est comme ca que les sum Parisiens appellent encore la taxis, par la tenta tout pre-tien taxis, qui fort de ce bols), que la une s'installe sous cet abri, pour se protéger du soleil ou de la pluie, ou pour

s'esseoir, s'il en éprouve besoin. C'est la pour ça, non? Quand il fait besu et que niusieura voltures sont en i tion, pas 🗪 bobo, le client qui se pointe monte dans la première voiture, at an avant.

Aux heures difficiles de la circulation (le metin, vers 8 ou 9 heures, avent le déjeuner, le soir I le sortie des bureaux et avant le dîner...), quand les de potentiels

s'allongent abris, il contestation il là, génératrice d'empoignades Quand il pleut - bruine ou hal-- c'est la l'ului Et

School States

・ 4年上海

La Prattige

and problem

. g 1974

Long Cartif

2 8° 100

Mar Barrie

n pro<del>gr</del>am d

a Septim

(COUNTY)

. Fed. 484 4948

AND PROPERTY.

rei 🖦 🦏

1 5 May 4600

· Principality

4.1. 12 14 14 14 14

patrace -

-

) was dient

To make a

ras of aug

A Paralytical

· 唯一设全,都25mm

184 X B

The strength

See .

**●** 學 飛彈

ALTO SHEET

Side - James

6 to 100

The state of the s

The High

🖣 Alay 🙀

ta aragai **ga** 

The second of

3. m. ag

🖣 - Î 🚁.

10 mar 2 may 3

一体 14.4. 新疆 1 · 秦 中華中山田縣 · 東京

14.5

1121 A ...

"新"中"海岸海洋

State 18

4 . P Acts

orana 🔒 🛣

Man de batail

gouvernemen.

graji 🙀

En Devent

1000

la franche engueulade. Les petits malins, toujours plus pressés que les autres, feignent d'ignorer la la qui ettend patiemment la pui inte voiture et se plantent tout contre le feu rouge « la bome d'appel qui clignote » aspoir, panneau litt-gieux. Rappelés l'ordre, affirment qu'ils sont en l'action, qu'ils un pris l'abri pour un la bus, a râlent ferme quand on les empêche du resquiller. Le chauffeur du taxi qui arrive n'en mais : Il n'était pas lè au moment de 📗 constitution 📭 🕍 file d'attente 🔳 🕩 l'arrivée du resquil-

Le Français III Indisci-pliné, c'est mondialement connu, u spécialement le Parisien (et c'est fou ce que 🔙 provinciaux deviennent vite parisiena... quelques heures suffisent I). Pourquoi lui faciliter ainsi la tâche 7 Mettre le panneau bleu (et la borne d'appel téléphonique) tout près in l'abri, i'y incorporer au besoin un 🗯 ces éléments 🦙 mobilier urbain très « design ». faciliteralt la vie de tout un chacun, éviterait les prises de bec et inciterait à l'urbanité... La solution in In simple à trouver et 🕍 me fiche comme colin-tampon qu'alla dépende de la present de police ou de la Ville de Paris.

## LOIS ET DÉCRETS

## Transfusion sanguine and and a

ಪರಿಚಾರಕ್ಷಣ ಚರಿತ Un arrêté fixe la liste des centres. de transfusion sanguine agréés par le ministère de la santé et leur adresse.

Le Centre national de transfusion sanguine des Ulis (Essonne) et 5 centres régionaux sont autorisés, à titre transitoire, à préparer des produits issus du fractionnement du plasma. Ils seront par la suite regroupés, tout ou partie, au sein d'un groupement d'intérêt public le Laboratoire français du fractionnement, organisme chargé de traiter le

Pour les IM centres ou postes de transfusion sanguine agrées, une convention a été passée avant d'obtenir l'agrément du ministère sand du 1 1992, Journal officiel du 5 1992, pp. 15312 15313.

## Travail des handicapés

Toutes in entreprises occupant moins 20 salariés in tenues d'employer, à lemps partiel ou à temps complet des travailleurs han-dicapés dans la proportion de 6 %

de l'effectif total. Cependant, les employeurs peuvent s'acquitter par-tiellement de leur obligation en passant des contrats avec des presta-taires de services faisant travailler des handicapés (ateliers protégés, centres de distribution de travail à domicile agréés, centres d'aide par le travail).

Cette exonération partielle ne peut être supérieure à 3 % de l'ensemble du personnel

Illam № 92-1192 du 5 novembre 1992, Journal officiel du 7 novembre 1992, p. 15413.

□ Erratum : l'industrie aux Pays-Bas. - Des erreurs se sont glissées dans l'encadré « Moteur des exportstions» sur l'industrie néerlandaise. dans «le Monde de l'économie» du 17 novembre, page 34. En fait, aux Pays-Bas, l'industrie assure 21,9 % d'un PNB de 536 milliards de florins (1607 milliards de francs); elle emploie 840 000 personnes et représente un chiffre d'affaires de 263,5 milliards de florins (790 milliards de francs), dont près de la

moitié à l'exportation.

□ Précision : le BIEM. - Le BIEM, qui a négocié les droits de reproduc-tion des utilités pour les «digitales» («le Monde 🖿 l'économie» du 10 no re), est le Bureau international di éditions



LA COTIL DES MOTS Krach

Avec landau, leltmotiv i quelques autres, krach fait partie in mots allemands que in français a assimilés et «francisés» sans peine. Les Français, eux - s'ils connaissent plutôt bien l'acception du terme : « effondrement du un de valeurs. un des marchandises, i Li Bourse », et, par extension, s'aguandi d'une firme ou d'une entreprise, m'aillite, dépôt 🍱 bilan, banqueroute... - hésiparfois sur l'orthographe ii 🕍 prononciation. D'où 🗺 national avec 🜬 anglais... > III

La gravité 🛍 la 🌬 exprimée par krach peut, mane, fire traduite par un traine et locutions comme : (boursière, financière), déconfiture, dégringolade brutale, ruine», ==, selon le contexte.

A l'exception in majuscule initiale qui caractérise substantifs allemands (1), le nom a conservé sa graphie d'origine, ainsi que la prononciation d'outre-Rhin: «krak», et son pluriel règles ordinaires du pluriel en français : des krachs. Voilà donc un «emprunt» qu'il ne nous ma per d'em-

ployer.

Man il convient il ne pas la confondre avec ses homonymes ou quasi-homo-par im maille en Syrie u en Palestine un krak (ou, moins usuels, krac, and karak), - un individu remarquable par son savoir ou compétences (« C'est un crack!»), une drogue dure (du crack), une (raconter des craques), 🛮 « crac ! » entendu 🚾 d'un choc, 📼

Sans le le and anglo-améri-cain, équivalant le krach mais inusité français cette acception a «faillite Bourse ». Un crash abusivement utilisé, par ailleurs, en lieu plan de «chute, ulleurssage forcé...». Un avion s'est « crashé » ?... N il n - hélas -

au sol, Nous veillerons I m pas faire de crash (et 🖛 m crasher) un... emprunt

Jean-Pierre Colignon

(1) Dans des textes français, le processus d'intégration I mots empruntés à d'autres langues implique que me termes perdent leurs particularités (dans le and d'une réforme n l'orthographe allemande, certains 📖 proposé disparition de majuscule des noms).

Pour être ■ dans le vent », associations et banques s'engagent prudemment dans la collecte de financements dits « éthiques » ou « partage » destinés à soutenir des actions humanitaires, écologiques, etc.

EPUIS une dizzine d'années, copiant un monvement lancé aux Etats-Unis, banques II institutions financières françaises offrent des placements we mesure clients soucieux de concilier affaires et morale. On peut les deux catégories placements ■ éthiques », [1] placements « partage ».

Josée Doyera

Les premiers a caractérisent l'aland par l'emploi de sommes recueillies i telle orientée TIM développement soutiendra entreprises III « Sud », tel fonds pour l'environnement investira dans IIII entreprises tournées run l'écologie, im autre enfin évitera soigneusement toute activité d'armement, ou polluante, ou nissent les entreprises de tabac, d'alcool, d'autres enfin étudient le salariés deux les meille concernées, bref, l'éthique de l'entreprise, avant

Les seconds, ou placements

19 9 Peta

18.20 mg

DECRETS

« partage », was married plus classiques le leur investisse-ments en obligations ou actions, garantissant sécurité. Mais leurs sonscripteurs acceptent de plafonner leur rémunération conditions définies (par exemple un rendement ne dépassant le taux d'inflation, us un partage par un lui des gains). Le surplus al de lemand de un organisme désigné, tion de développement, institut la recherche médical, etc. Enfin, certaines formules mélangent deux objectifs.

UTILITÉ SOCIALE » L'un des plus anciens, ... plus importants fonds, an man doute Faim a développement, qui baptise « d'utilité amin's Cid al 1983 an profit at Comité catholique mun la Ma n pour le développement (CCFD) - aujourd'hui rejoint par d'autres associations, Cimade, Frères de hommes, Terre de hommes - m géré

par le L'Alla coopératif, m Made myana les mana excédant It IMI d'inflation L diverses actions diverse le tiersmonde. Il gère environ III millions de francs, pour plus de 40 millions déjà a partagés ». Parmi lla manta place-financiers (Crédit coopératif, Crédit lyonnais, Caisse !!! dépôts, BIMP) pour soutenir CCFD en Europe, Le l'Est. Téléthon Poste, pour se part, milis la célèbre collecte milis de l'Association française myopathies.

Caté = éthique », Nord-Sud développement, sicav 👫 🜬 Caisse ilm dépôts, a collecté MI millions, auprès d'institutionnels aussi particuim (plus du quart) grâce I II de la collecte. Illa inves-III de la titres d'institutions agissant démunis (Banque mondiale, Calle fran-

çaise in développement, etc.). Les fonds éthiques Hymnos (Crédit lyonnais) ou Whitellia Stratégie 1 (société de 1 Meeschaert Rousselle), qui recueillent notamment exclusivement III IIII congrégations religieuses, ont constitué de la tri délicat des sociétés de leur portefeuille. Tous recherchent - et obtienmed me général - une rentabilité marauli Au total, im pla-«éthiques» n'ont su encore un véritable engouement des particuliers : sans doute moins de I recueilli, sur 🕍 1 750 📲 🖽 iii l'ensemble i sicav.

Les banques sont tiraillées : alla veulent répondre aux demandes II certains clients, paraître « dans la vent». I dédaignent pu it capter ainsi de nouvelles et un peu de publicité, mais ne veulent plus trop mélanger métier,



rentabilité 👣 charité. Il 👊 vrai que certaines associations sont également réticentes : taines craignent que lim revenus un placements « partage », qui fluctuent ave l'économie, ne permettent action durable et planifiée.

D'autres, tout simplement, questionnent une certaine «bonne conscience» l prix soucripteurs, qui oublieraient le un du don un un l'engagement personnel.

Michel Colonna d'Istria

# La croisade du Père Devert

Suite de la page 25

Il s'agit, en clair, de permetficile in trouver un logement dans immeubles ordinaires, voire bourgeois. Ce qui pas une mince affaire, compte tenu des problèmes voisinage que lève l'arrivée d'une de familles, souvent nombreuse et d'origine étrangère! Mais cette démarche évite les ghettos, source d'exclusion et de rejet, qui com-prometient définitivement toute égalité des chances. Elle suppose également un accompagnement social serré pour permettre une véritable insertion des intéressés. Nous faisons très attention. Nous sommes pas là pour jouer l'échec » : I côté de l'association Habitat et Humanisme, pivot de son action, E Centre d'étude de recherche pour F social (CERAS) s'occupe plus du suivi social.

DYNAMIQUE . Depuis cinq 🚅 il 🗷 mis 🕶 place un perc 🖿 nonveile, 300 appartienment l'association environ à des bailleurs privés ou publics. « Jusqu'à il » " nom 🚟 la crise, il fallait garder was dynamique. » De promoteur, 14 la

Innovation et Construction, le Père Devert est donc devenu financier : Il . . un fonds commun i placement (FCP), viv. l'aide d'Altus Finance du Crédit coopératif. L'argent (15 millions de depuis janvier) placé en obligations qui respectations qui respectations qui respectations qui respectations qui respectations qui respectations qui respectation de la constitución de ron 10 %. Le quart de ces revenus on retreet i limited sous forme de dons z lui servent de fonds poor monter

Mais aujourd'hui, il vent faut and dimension nationale », explique-t-il. Il veut donc faire connaître le FCP Paris, l'objectif étant - drainer III millions de francs. Les sommes collectées en lle-de-France seroni III à la région, 💷 🔤 problèmes de logement peut-être encore plus grands qu'ailleurs, mais où la crise - el baisses de prix qu'elle engendre - mres aussi 🖮

« Deux ani cinquante, à logements par ans. Dans cing ou six sociale, ca marche », projette t-il. « Une per d'eau » par rapport & l'ampleur me problemes, reconnaît-t-il. Bien utile,

Françoise Vaysse

# Plan de bataille gouvernemental

Après la manifestation qui avait réuni la "IIII plusieurs centaines de per-sonnes aux abords du Palais Bourbon pour réclamer «un plan d'urgence pour 🕍 logeet qualques haures après un débat passionné à Assemblée nationale sur le budget du logement, Marie-Noëlle Lienemann, ministre délégué au logement, a dévoilé, le 11 novembre, un plan en sept mesures pour loger im plus démunis. La la plus specteculaire réquisition de 300 logements, une mesure qu'on n'avait pas vue depuis années. Certes, pour 🔳 pas effaroucher les petits propriétaires privés, 🔤 sont concernés que des logements appartenenant la

 Un groupe de travail etre mis en place d'ici Noel we will question. D'ici au 15 décem-

Ville de Paris ou I l'Etat.

tement, préfets devront réunir les conseils départementaux de l'habitat afin pour l'hiver et conclure des contrats d'objectifs pour

e ils mil main de feur réserver mu leurs contingents préfectoraux 5 MO logements milion en préfectoraux zone urbaine. Chaque année, 1 800 logements locatifs sociaux I loyers très réduits.

 40 millions de france vont lu débloqués pour lu associations chargées de l'hébergement d'urgence.

Pour l'ile-de-France : Un organisme chargé du logement des sans-abri et des mai-logés ve être créé e Noël.

 300 logements vacants appartenant à la Ville de Paris ou à l'Etat vont être réquisi-

• L'Etat, I Fonds d'aménagement in région le-de-France, va favoriser l'acquisition par des associations caritatives d'hôtels meublés youés à disparaître des opérations d'urbanisme.



# En France, une métropole s'apprête à recevoir 30 millions de voyageurs par an. Devinez laquelle?

30 millions de voyageurs par an, cela donne une petite idée des échanges qui vont se nouer dans 🛍 métropole lilloise. A 2 heures de Londres 📰 Cologne, à 60 minutes de Paris, à 25 minutes de Bruxelles grâce au TGV, c'est une gigantesque plaque tournante Les Nord Européenne qui 📰 prête 🛮 jouer un rôle digne de sa longue histoire marchande. Transfrontalière par excellence avec la Belgique et proche de l'Angleterre par le tunnel sous la Manche, la métropole lilloise c'est vraiment la métropole qui monte, Jugez plutôt : un nouveau 🛶 🗤

international d'affaires, un eurotéléport, un aéroport international agrandi, une nouvelle gare TGV, deux centres de frêt 🛮 grande capacité, 🗪 parler du réseau fluvial. Autant de projets destinés a sum offrir des chances déterminantes pour acquérir en Europe

une véritable pole position. Mais plutôt que des ma attendez

des preuves, alors appelez-nous l Contact : agence pour la promotion économique

de la métropole.

Tél: 20 74 97 74



Métropole Lilloise

I la Metropole Position I will will be



# La nouvelle crise

50 000 emplois menacés en Europe d'ici à 1995, plusieurs confrontés à une demande en baisse et à une chute des prix, doivent

ES clients Sumitomo Steel recevront Cartes Voeux au le janvier 1993. Le sidérurgiste nippon décidé supprimer cinquante mille bristols qu'il expédie tradiment pour le nouvelle année, Le gain sera de 22,000 de le nouvelle année, Le gain sera de 32 000 dollars. A peine 170 000 francs au cours actuel de la devise américaine.

Qu'un groupe qui atteint un chiffre d'affaires de 50 milliards de francs se mette à économiser les bouts de chandelle en dit long sur l'état actuel de la sidérurgie. Partout, on gratte les fonds de tiroir, on serre les boulons. Car, à l'aune des mesures annoncées ces derniers temps, le cas Sumitomo fait figure d'anecdote pitto-resque. NKK, le numéro deux nippon, a prévu, lui, de réduire de « facon significative » l'effectif de sa division acier au cours des trois prochaines années. Deux mille à \*\* \*\* \*\* des sidérurgistes du groupe. En Europe, l'état de crise est à nouveau invoqué. Les quinze dérurg de la Communauté regroupés au sein du lobby Eurofer tirent la sonnette d'alarme depuis le début de l'année. Il y a un mois, dans un mémorandum adressé à la Commission de Bruxelles, ils chiffraient à cinquante mille le nombre de suppressions d'emplois probables d'ici à 1995, soit 13 % des effectifs de l'industrie européenne de l'acier.

A-COUPS • La conjoncture est exécra-ble. Dans les pays industrialisés, les mar-chés sont orientés à la baisse. En volume comme en prix. Les perspectives sont maussades. Aucun analyste ne compte sur une amélioration sensible avant deux ans. « La demande mondiale d'acier ne retrouvera les niveaux records de 1989-1990

tiquaient cet automne les spécialistes de l'Institut international du fer et de l'acier (HSI). An Japon, la consommation aura chuté de plus de 10 % en 1992. Elle ne devrait reprendre que très modérément l'an prochain, estiment les plus optimistes. Aux Etats-Unis, la demande a gagné un peu en vigueur après une sanée 1991 catastrophique. Le marché ne devrait croître que très modérément en 1993. En Burope, enfin, les achats d'acier ont dimi-nué de 2 millions de tonnes cette aunée. Un million de tonnes, au plui, devrait pouvoir être récupéré l'année prochaine, si tout va bica.

Située en amont de l'industrie, la sidérurgie réagit par à-coups aux varia-tions de la croissance. Que l'automobile ou le bâtiment et les travaux publics, ses une fin la épuisés, l'industrie la l'acier redémarre avec une vigueur démui-

Que l'investis Que l'aire la tasse, que l'investissement se ralentisse, et c'est le coup de frein, devantage le brutalité. Les sidérurgistes estiment à plus de 2,5 % le rythme de trainment qui leur permet d'écouler leur production sans trop de difficultés. Avec une progression de l'activité de 1,5 % en moyenne en 1992 dans la zone CODE et une profession de 2 % nous OCDE, et une prévision de 2 % pour 1993, un insultate autent loin du

Mais des facteurs perturimpres metables selon les régions unui s'ajouter a amplifier a marasme. «La main en aujourd'hui u enter aussi préoccupante que celle du début des années 80 », affirme Yves-Thibaut de S

gny, directeur des affaires internationales du groupe sidérurgique français Usinor-

Récession el appréciation du yen au Japon, récession et explosion des minimills », ces mini-aciéries électriques instal-lées en plein champ aux Etats-Unis, récession et afflux d'acier en provenance des pays de l'Est en Europe, forment, en rés-lité, les nouvelles combinaisons maudites

de la sidérurgie. Les producteurs d'acier nippons out été sérieusement ébranlés par la baisse récente du dollar. Leur marché, c'est l'automobile, les usines Toyota, Nissan, Honda sur l'archipel, doublées des famenses usines a transplants » installées aux Etats-Unis. Ces dernières tournent moins et, donc, achètent moins de tôles, en raison de l'effondrement du marché

# Allemagne: la Ruhr rattrapée

Les sidérurgistes d'Outre-Rhin s'étaient réorganisés, avaient investi 📭 premiers. Mais pendant les années 80, les voisins en ont fait autant, avec l'aide des Etats.

FRANCFORT de notre correspondant

ETTE fois l'Allemagne n'est pas épargnée. Les sidérurgistes allemands doivent recourir au chômage partiel pour réduire les coulées de 20 % ce quatrième trimestre. En 1992, la production, moins de 37 millions de d'acier brut, sera inférieure de près de 5 % à celle de l'an passé. Seuls quelques groupes feront encore des bénéfices cette année; Thysseg, Preussag et proannée : Thyssen, Preussag et pro-Krupp-Hoesch. Ruprecht Vondran, le président de la Wirtschaftsvereinigung Stahl, la chambre syndicale de la sidérurgie, a prévenu qu'il faudrait primer 20 DN emplois 180 000 dans les deux ans.

ARROGANTS . Au début des années 80, lorsque toute l'Europe éteignait ses hauts-fourneaux, les Konzern allemands affichaient d'arrogants profits. Ayant vu venir la crise dès la première alerté de 1974, à l'encoutre de leur concurrents - la France construisait Fos! - les maîtres de forges allemands minimines it avaient dépensé in dizaines de milliants pour moderniser leurs

> If y a deux ans ies prix sur le marché mondial étaient supérieurs à ceux du marché allemand. Ce n'est plus le cas. "

in martin (from representate (disctit I al les manuell m tirèrent la leçon que l'investissement sauvait l'acier. On modernisa. L'intervention - mas-ou officieusement, nationalisé. En Allemagne, la présence publique – au travers des Lander – fut importante mais nettement plus foutrée, I quelques exceptions près comme conséquences font sentir aujourd'hui.

Comme me concurrentes, la sidérurgie allemande subit le ralentissement économique général : comme toutes = industries situées en le amplifie les cycles conjoncturels. An fur et i man in du minimum at de ™ croissance allemande, im carnull de commandes sont dégarnis: - 2,1 % au premier - 11,5 % au troisième et −20 % au quatrième. Delle éloquents. La missi perspective de croissance économique pour mois I venir (1 - plus) se traduira par un

3 % pour la sidérurgistes.

nance des pays de l'Est (voir ci-des-sus l'article de Caroline Monnot). L'Allemagne aura importé en 1992 plus de l'million de tonnes d'acier, essentiellement tchèque et polonais.

les prix a été pire. S'y ajoutent des raisons purement alleman Les salaires (deutschemarks l'heure contre li en France) et la durée du travali les coûts allemands au plus haut dans la CEE. La récente dévaluation de la lire, de la peseta et de la livre aggravera le surcoût allemand. La faiblesse du dollar vient penaliser en sus l'exportation hors d'Europe. « Il y a deux ans, les prix sur le marché mondial étalent supérieurs à ceux du marché allemand. Ce n'est plus le cas », explique Hans-Peter Mill mann, économiste de la Dresdner

avance de compétitivité. Entre 1985 et 1991, la productivité (tonne d'acier par manuel employée) a bondi de 70 % en France, de 40 H en Italie et en Belgique, de 11 % en Grande-Bretagne. En Allemagne le progrès ne 12 L'avance germanique n'été laminée : il mai 4,1 heures-homme pour couler 1 tonne d'acier an France, 4,8 heures-homme en Allemagne. L'Allemagne ne Mant son avance que dans les produits de La gamme », selon Hans-Pe-

Le rattrapage des autres a été facilité par les États qui ont largement refinance late proper nationaux. « Ils manimi de la faires, se plaignent d'allers les

Ayant eu le tort d'avoir avant les autres, la sidérurgie allemande n'a pas connu les restructurations des années 80. Elle compte encore une bonne dizaine d'entreprises coulant de l'acier, alors qu'il ne reste plus qu'un groupe par notable des FMI privées de la région de Brescia). Le mare came de fusion mel en cours en Espagne, L'Allemagne aurait-elle, cette fois, du retard?

PRINCIPI . La réponse des perce qu'on méfie tonjours des groupes monopolistes : c'el li choix judicieux des années 70, elle raile un principe i Missira Ensuite pure que l'évolution technologique and abandonner las grandes cathédrales pour produire les de petites unités spécialisées. L'effet d'échelle sezuit

plutôt négatif. Le rachat de Hoesch par Krupp, is rapprochement en disfragile des groupes allemands) et le selon Brian Moffat, devrout être néeriandais Hoogovens, ou encore faits. En clair, de nouvenax ficencio-la fusion des productions de tubes ments seront inévitables. Deuxième raison partagée 🗷 Forma 🗎 🖴 Mannesmann,

d'un sum Meccano de l'acier allemand. La sidérurgie uni mair privée M concurren-

Cette position traditionnelle et libérale des maîtres de forges se heurte cependant aux difficultés de l'Allemagne de l'Est. La pro-duction, réduite des deux tiers en deux ans, y a été ramenée à 3,5 millions de tonnes environ. Mais la Treuhand, l'organisme chargé des privatisations, n'a pas trouvé d'acquéreur pour l'acier.

NATIONALISATION . Le dernier espoir était la reprise d'Eko par Krupp, mais l'opération vient d'être abandonnée. Poussée par les autorités régionales, la Treuhand a poursuivi l'exploitation jusqu'ici mais sans avoir de solution pour l'avenir, Sera-t-il possible de conserver cette nationalisation à l'Est, contraire aux principes des groupes de l'Ouest? La réponse dépasse la seule sidérurgie et le gouvernement n'a pas tranché.

Pour l'heure, la sidérurgie

et s'oppose i un éventuel européenne II III et de l'acier, la CECA. Elle ne juge pes si catastrophique la situation de l'acier européen. Un rebond devrait intervenir à partir de la mi-1993, estiment experts, pour qui la crise n'est pas structurale, man conjoncturelle. fant réduire : capacités, se passe [ ]

décisions politiques Bruxelles, des Allemands. Onitte à ce que - aides de manufact soient octroyées, en Enrope de l'Ouest, mais Europe de l'Est, Ruprecht Vondran, président de la chambre syndicale, propose une méthode : que les groupes bien portants rachètent des parts de man aux plus l'il bles. Le pire, estime t-il, serait d'accroître des inter-ventions publiques auxquelles il est, au contraire, temps de mettre

Eric Le Boucher

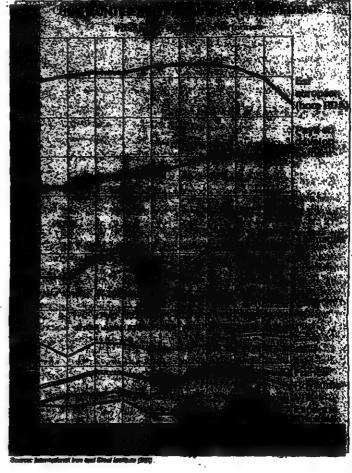

# Royaume-Uni: appel à l'aide

Redressé puis privatisé en 1988, British Steel, malgré sur gains de productivité, va encore réduire ses effectifs. En échange, le groupe réclaine une protection contre le dumping

de notre correspondant

ANDIS que douze yachts à coque d'acier se préparent à doubler le cap Horn, leur sponsor commun, British Steel, affronte une tempête mondiale et devra consentir de nouveaux sacrifices, en matière de production, de profits et d'emplois, pour sumager dans le flot de la concurrence internationale. Mais le sidérurgiste britannique réclame aussi de nouvelles règles du jeu et le retour à des a marchés orga-

nisés de l'acier. Cet appel, lancé par son direc-teur général, Brian Moffat, lors de l'annonce des - manvais - résultats financiers de la compagnie, est symptomatique de la crise qui frappe les producteurs européens, avec la sur-production et la chute des prix (- 25 % depuis 1989). Numéro deux de l'acier au sein de la CEE, British Steel, privative depuis 1988, subit pourtant plus fortement que les groupes publics étrangers (lesquels recoivent des «aides de restructuration», c'est-à-dire des subventions) les effets conjugués de la récession économique et de la politique de dumping des Etats producteurs d'Eu-rope de l'Est.

LINTIUR • Fante d'une double action, de la part de la Communauté européenne et du gouvernement bri-

les in fill européens : les sont des opérations qui ne doivent rite de la lement des pouvoirs publics plus tand le déclin de la construction importations en provenance d'En-

l'économie agriconsie, alors que, sou-ligne-t-elle, la France et l'Italie, par exemple, out adopté des politiques de demande : en 1988, moins de 4 % de la production de Ravenacraig était écoulée en Ecosa. La disparition de m plan de restructuration pour élisoutien pour éviter de réduire davantage lear production... et les emplois. Depuis deux ans, British Steel a réduit de 20 % sa main-d'œuvre, uis deux aus, British Steel a celle-ci tombant à 41 800 salariés, ce devant probablement être ramené II 40 000 la la fin de l'exercice

Le mois dernier, son président, Sir Alistair Frame, a annoncé une baisse de la production de 20 % pour faire face à l'évolution du marché, laissant ainsi présager de nouvelles menaces sur l'emploi. British Steel n'a cependant pas encore « digéré » les conséquences de la fermeture, en juin dernier, de son usine de Ravenscraig, au sud-est de Glasgow. La «mort» de Ravenscraig, vécue comme un véritable traumation social dans cette partie déjà sinistrée de l'Ecosse, c'était, avec le licencie-ment 1 220 salariéa et des menaces sur 15 900 emplois locaux «indirects», l'un des derniers symboles de l'industrie lourde britann que qui disparaissait, et aussi celui d'une politique industrielle interventionniste et hasardeuse.

Ravenscraig avait été imposée en 1959 par le gouvernement de Harold Macmillan. L'Eust souhaitait implanter deux complexes sidérurgiques, le premier il Ravenscraig, l'autre à Llauwern, dans le sud du pays de Galles, des zones de production de charbon, source d'énergie indispensabie aux hauts-fourneaux. Mais la fermeture de plusieurs entreprises (auto-La direction de British Steel s'ir-mobile et aluminium notamment), importations à prix en donc pas être comprises comme le à protéger un secteur important de navale, rope de l'Est (de 5,4 millions de 3,20 france français.

cette acidrie est le résultat de la politique de «rationalisation» industrie menée d'une main ferme par «Black Boba, surnom de l'ancien président de British Steel, Sir Robert Scholip.

RPPORTS e Outre une action énérgique sur les effectifs - British Stoff compait 257 000 éffeties en 1967, - «Black Bob» a fait glister la produté tivité de 6,3 heures de travail par toune produite à 4,4. Comme British Coal pour le charbon, le groupe a donc consenti des efforts importants. Mais charbon et acier ne sont pas dans la même situation : ai le déclin du charbon paraît inéluctable, l'acier demeure un secteur potentiellément CI COMMISSION.

La conjuncture internationale di nationale est donc largement en cause. Outre une baisse de la demande intérieure, l'acier britannique - British Steel représente environ 76 % de la production nationale, soit 12.2 millions de tonnes - est surtout confronté à la forte pénétration des pays de l'Europe de l'Est, dont les paix sont inférieurs de 18 % à 25 % à ceux de British Steel : leur part est passée de 7,8 % à 18 % cette année. Comme les autres producteurs d'Europe de l'Ouest, la compagnie britannique a été incapable de réduire sa production pour faire face à l'accroissizment des stocks.

Avec quatorze autres produc-teurs européens d'acier, British Steel à demandé le mois demier à la Commission de Bruxelles de réduire les

un plan de restrochiration pour éliminer tout ou partie de l'excédent d'acier européen. Ce qui se traduirait par des fusions et surtout par des suppressions d'emplois, dont le coût social devrait être pris en charge par des aides communantaires (voir ci-dessus l'article de Caroline Monnot). Mais, pour les Britanniques, celles-ci deviont être réservées à ceux qui suront choisi la voie difficile des licenciements, et non à ceux qui continuersient à subventionner des

5

825.5- . .

Markey.

BELL SE

S ESTA

No. of Street, or other Persons and the street, or other persons are not as a second s

133

Tra Terpini

1.0 m

· Gie (Marie )

11 - 186 . # 1

er i saltder i

ባራለና እነ 🐞

For Mary

COLUMB TO STATE

Raffest 🦛 🕏

2004 NB

Die der Affect

to the second

A 100 4

919 3 600

74.1 & galley

11 477 3

Contract Catal

to 14 mil

TAME

e to been 🐠

77 E 44%

of Traffic &

Inc. 2. 26 m

· with which and

· Fall-man

11 40 17

P.O. T. HINN

- -- t # 1986

--- i in to

er na Edit

Fig. Ble 4

el all'alding

1-1-1-1

2.40

For the second

Con Maria

STATE WAR IN

25年**後後** 

al.

· A. Lines of the said Wart B

American de Maio

194 **e**et

न प्रशास 🚜

La direction de British Steel a des misons de manifester son inquié . tude : les six premiers mois de l'année se soldent par des pertes avant impôts de 51 millions de livres sterling (1), contite des pictus de 19 millions en 1991-1992, de aucun dividende de sera visas, gour cette période.

British Steel invite donc le gouvernement britannique à prendre des mesures pour arrêter les importations «sauvages» d'acier est-curopéen en Grande-Bretagne, notamment les produits qui ne peuvent plus entrer en France, en Allemagne et en Italic. Mais s'opposer à l'acier d'Europe de l'Est revient à limiter la faculté de ces pays à faire redémarrer leurs économies anémiées. Pour le premier ministre britannique, qui a toujours plaidé en faveur de l'élargissement de la CEE, il y a là comme une sériouse

Laurent Zecchini

(1) Une livre steeling vant cavinon



milliers au Japon et aux Etats-Unis... Les grands producteurs d'acier envisager un nouveau cycle de restructurations, inévitablement douloureuses

مكنامن لأصل

Outre-Atlantique, les grands sidérur-gistes sont évidemment touchés aussi par le ralentissement de l'activité. Effet change en moins, mais percée des mini-mills en plus. A la faiblesse conjoncturelle s'ajoute donc, cas précis, la concurrence d'une nouvelle filière technologique.

PAYS DE L'EST = En Europe, l'arrivée, en provenance des pays de l'Est, de livraisons d'acier à bas prix (de - 15 % - 40 % selon les produits) destinées auparavant au commerce intra-COMECON, a amplifié déprime des prix et surproduction. Eurofer estime à 35 millions de tonnes les quantités excédentaires sur le Vieux Continent Résultat : l'Espagne, à l'image de la France du milieu des années 80, s'est engagée dans un vaste plan de restructuration. L'Italie

STATE OF SEVELOPPE

1

-12 1/2 -1 7 1/2 -1 7 1/2

11.00

- 12 1 4 4 4

----

dernier, devrait dégager près de l'milliard de francs d'économies et se solder par 1 800 suppressions d'emplois. En Grande-Bretagne, British Steel pourrait en suppri-mer 3 000 cette année, après avoir réduit de 7 000 resteannée, après avoir réduit de 7 000 personnes ses effectifs salariés l'an passé (voir ci-dessous les articles de Michel Bole-Richard, Eric le Boucher et Laurent Zecchini). En France, Usinon-Saci-lor a été contraint de changer de filière technique sur le fil-machine (une variété de produit long courant) et a annoncé 8 000

suppressions d'emplois dans les trois ans. Le groupe public français, numéro deux mondial et premier sidérurgiste européen, a remoué avec les pertes l'an passé (- 3,1 milliards de francs) après avoir goîté pendant trois ans aux délices de la profitabilité. Usinor-Sacilor avait cependant réussi à préserver un résultat d'exploitation devrait suivre. En Allemagne, la fusion de dant réussi à préserver un résultat d'exploi-Hoesch et de Krupp, à l'initiative de ce tation malgré la détérioration

rapide de la conjoncture, notamment dans ses produits longs, Unimétal et Saarstahl, ses deux filiales spécialisées dans ce type d'acier, souffrent. Elles termineront dans le cette année. In quelle ampleur

Pas étonnant, dès lors, que les tensions s'exacerbent. La concurrence était dure, Elle est désormais féroce. De groupe à groupe, d'Etat à Etat, de bloc à bloc. Jadis concentrée sur la maîtrise des coûts, elle s'exprime désormais sur un terrain beaucoup plus politique.

MARCHANDAGES . At min il la CEE, d'abord. Britanniques allemands, qui n'ont eu de cesse de montrer du doigt le français Usinor-Sacilor, coupable d'avoir actionnaire public : récupérer 2,5 milliards in francs print du Crédit lyonnais dans son capital, le rejoi-

gnent aujourd'hui pour ventions prévues par Madrid dans le cadre de la restructuration de la sidérurgie espagnole. Tons réunis, les sidérargistes européens dénoncent par ailleurs l'afflux massif d'importations en provenance des pays de l'Est. Mais les leur tour, en réclamant, pour cause d'Etat et de dumping, des surtaxes sur les livraisons d'acier (barres au plomb et tôles concernés) en provenance du Vieux Continent

Quelle soit l'issue de affron-la sidérurgie de mindustrialine fera per l'économie de l'aller Capacités M M efforts passés, l'évaluation in jadis mundées font, au sein de la Communauté, l'objet Marie marchandages en vie la répar-tir les mallant le venir. La Commission le

mil-wa propies une aide de 6 milliards de francs dimbile i prendre en charge le cout social de restructurations Le débat sur la gestion concertée des capacités es à nouveau, ouvert. Faut-il favoriser 🔚 sidérurgies européennes, aujourd'hui in plus compétitives - britannique, allemande m française pour l'inter-tiel, - m leur permettant le racheter, comme elles le proposent, leurs parti de marché aux plus fimposer un «état erise manifeste » La l'article II du traité de la CECA et négocier ma restrictions volontaires Ja capacité? Ouvrir un « plan Davignon bis» and dans années 70 et 1 ? Le débat min pas trouvé Les échanges risquent d'être viss du européen de l'adiant sur

la sidérargie, mardi 🥅 novembre.

Caroline Monnot



Le plan sidérurgique frappe 🕼 plein fouet une région industrielle en déclin, héritière d'une longue tradition ouvrière mais laclue et peu diversifiée

an notre envoyé SSIS sous une reproduction du Guernica la Picasso, Emilio Huerta martèle son bureau du poing. Le secrétaire général du poing. Le secrétaire général du l'union régionale de Commissions ouvrières, petit homme énergique et soinde, est scandalisé par l'absence de politique industrielle du gouvernement socialiste, qui, estime-t-il, laisse mourir une région. « Pas question, dit, de devenir une province de retraités. »

Emilio Huerta étale les chiffres qu'il a soigneusement inscrits sur une feuille de papier, véritables sémaphores de la régression : 242 000 salaries et déjà 230 000 retraités sur une population d'un million d'habitants; neuf employant plus de cinq cents personnes) sommises à reconversion. Et parmi elles, les deux piliers de l'industrie asturienne, le charbon (Hunosa) et la sidérurgie (Ensi-desa), toutes deux publiques, et qui, souligne Emilio Huerta, sont responsables de 164 000 emplois dans la région. La crise a déjà frappé Hunosa à l'automne dernier provoquant une grève générale le 23 octobre. Six mille emplois vont d'Ensidesa, six mille trois cents emplois vont

COMMINE • Que vont devenir les Asturies, ces 10 500 kilomètres montagne, and du syndicatisme, berceau de l'Espagne comme le clament habitants

> Sur neuf hauts-fourneaux (six en Asturies et trois en Biscaye) deux seulement seront maintenus à Gijon.

« principanté » ? Des terres rudes, dont la population a longtemps aux Romains, a interdit la pénétration arabe et opposée à Franco, de jaillira, en 1934, la «Commune» espagnole. Dernière communanté autonome du Nord encore sous le contrôle des socialistes, la «Suisse de la péninsule» se demande tout simplement de quoi sera fait son avenir et s'il ne va pas falloir, une fois encore, songer à émigrer pour assurer le futur.

La sidérurgie entame déjà sa deuxième reconversion, sept ans seulement après la première. «Il y en aura une troisième dans pas longtemps, jure Emilio Huerta, parce que la restructuration n'ap-portera pas la rentabilité.» Créée

en 1950, Ensidesa, principale nale (15 %), alors que le taux de entreprise sidérargique du pays croissance était en 1991 inférieur à entreprise sidérurgique du pays compte deux usines, l'une à Avilés, l'autre à Gijon, sur la côte atlanti-que. Six mille postes de travail ont disparu entre LUES et 1990. Le nouveau plan du gouvernement prévoit de supprimer un tiers des 18 700 qui subsistent d'ici 1998. Au total, selon le plan, la sidérurgle espagnole perdrait le tiers de ses emplois : sur neuf hauts-fourneaux (six en Asturies et trois en deux seulement seront maintenus, à Gijon.

MOBILISATION . C'est pour s'opposer à cette nouvelle gnée que les métalles des Asturies se sont rendus à pied, à Madrid, le mois dernier. Avec leurs collègues des hants-fourneaux de Biscaye, ils sont venus demander au ministre de l'industrie, Claudio Aranzadi, de ramener la production à sculement 5,5 millions de tonnes au lieu des 4,5 millions prévues par le plan. Le ministre ne s'est montré disposé à négocier que le plan

Le plan industriel, «jugé via-ble, courageux et constructif par la Commission européenne», affirmet-il, est « celui qui assure le mieste l'avenir par rapport à une demi-douzaine d'autres solutions, comme l'ont jugé des consultants indépendants», et Claudio Aranzadi espère qu'il sera adopté le 24 novembre, lors du conseil des ministres européens de l'industrie. Cette journée sera une nouvelle occasion de mobilisation pour les syndicats: grève générale dans les Asturies et envoi d'un contingent à Bruxelles.

A la mi-novembre, la production a été entièrement paralysée par la grève de trois mille ouvriers Tentreprises sous-traitantes, qui veulent bénéficier des mêmes conditions de départ que les d'Ensidesa. La direction a VIII résilié 🚾 🚾 📶 cinq firmes, mettant au chômage plus 🚻 🔤 Muni travailleurs. « Dans Ilm années à venir, www.emplois indirects a seront perdus estime Eduardo Donaire, secrétaire général régional de l'UGT (Union générale des travailleurs), l'autre centrale syndicale. syndicats ne nient pas

qu'un « reprofilage » soit mais ils jugent que la note est un vondraient surtout
que réduction
la dernière. Selon la ministre l'industrie, les pertes d'Ensalus se monteraient l'équivalent lu 4 milliards de francs en 1992. Sans réorganisation, a c'est la faillite » 1 2,9 milliards de francs. Le responsable Me relations publiques d'Ensidesa, Oscar Fleites, souligne qu'à l'avenir i'entreprise publique va «faire des la la : on ne va pas investir 650 mustal de pesetas (32 milliards de francs) dans un plan non viable ».

Mais la reconversion sidérurgique intervient en pleine récession mondiale, alors que les Asturies sont de plus en plus à la traîne. Le taux de chômage y est déjà supérieur de 1,6 % à la moyenne natio-

ia moyenne (1,7 % au lieu de 2,5 %) en raison notamment d'une baisse de 1,2 % de l'activité dans l'industrie, selon We calculs de

Plus grave: le taux de-

chômage de moins de vingt-cinq atteint 41 % en Asturies (contre 33 🖔 sur le plan national). La Fédération espagnole des caisses d'épargne estime, dans sa dernière publication, que « 60 000 emplois ont été perdus au cours des quinze dernières armées » et que « les reconversions en cours impliquent, à très brèves échéances, la destruc-tion d'environ 15 000 emplots rien que dans l'industrie (20 % du total), beaucoup plus si l'on prend en compte les pertes induites...»

« Si la fermeture de Hunosa est nent luminos à pr

Le développement est toujours venu de l'extérieur et on croit encore que le salut va venir d'ailleurs. <sup>99</sup>

terme, estime German Oleda. prolangue d'himaine de l'équescrite à l'université d'Oviedo, le molade d'Emilion, des des continoss adéquates est essentiel pour la région parce que son incidence éco-nomique régionale est quatre fois supérieure à parce pratique, mile l'unique pilier rien. » Le ministère de l'alla a mis sur pied un « propromme in Market William of the dynamisation économique des Asturies » qui se combine avec le « plan Intégré par la revolution de la du gouvernement régional mais ne compensera d'emploi. L'installation de Du Nemours procurers plus 1 200 emplois dans les dix ans à venir. Thyssen en créera une centaine de même que Suzuki.

Du côté des autorités. on souligne que les suppressions d'emplois sont accompagnées d'un plan social qui assurera aux personnes touchées presque l'équivalent de leur salaire. « Ce n'est pas un problème social, personne ne se retrouve à la rue», répète Juan-Luis Rodriguez Vigil, président du gouvernement régional. « Ce qu'il faut, c'est trouver chaque jour une pierre nouvelle », dit ce « sceptique de nature ». Mais pour cela, il faut du temps, des moyens et le ressort nécessaire pour sortir du «cocon»

Car à la sidérurgie viennent s'ajouter d'autres misères. Le charbon tout d'abord. Depuis sa création en 1962, Hunosa n'a jamais fait de bénéfices. Des 25000 salan'en man que I III I 9 000 en 1998. La anti de l'industrie d'armement ensuite le l'industrie d'armement culture enfin où les producteurs de lait se battent avec les quotas de

la région : sur le plan national, on perdra 8 000 à 10 000 emplois sur 1992 et 1993, et dans les Asturies, une des deux usines (qui emploient ensemble 1 200 personnes). L'agri-Bruxelles. Les Asturiens veulent remplacer les cheminées d'aujourd'hui par d'autres industries. Ils entendent ne plus être isolés der-

rière les pics de la cantabri- Les de ressources naturelles qu que : que l'on la l'autoroute constituaient le charbon el l'émientreprenne l'autre, ven le nord,

Le défi sera d'annu d'alficile à relever que les Asturiens n'ont jamais pris leur destinée en mains. Ce sont des sociétés étrangui a exploité le charbon avant que l'im ne prenne le mun «Le développement est toujours l'extérieur et m croit encore que la la va ventra l'all leurs », constate un syndicaliste.

gration sont épuisées. « Ce qui nous reste à vendre, c'est le paradis naturel », souligne German Ojeda. La autorités essaient donc de déveloptourisme; in celui-ci ne permettra pas à la région de sortir sans traumatisme III = cette autar all économique et syndicale », de cette « infécdation ■ l'Etat » selon le mot de Ojeds. La transition risque d'être chaotique.

Michel Bole-Richard



# DANS UN MONDE QUI CHANGE, **NOUS RESTONS FIDÈLES** À NOS ENGAGEMENTS.

Le Manu Eurisys, spécialiste de la gestion de projet, respecte strictement 🖿 délais 🔳 les coûts spécifiés dans autre cahier des charges. Le Réseau Eurisys accompagne autre projet, depuis l'expression des besoins jusqu'à l'assistance à l'exploitation. Dans le monde, il rassemble cinq mille personnes un sein de six pôles d'activités complémentaires: conseil, ingénierte, informatique, mécanique maintenance, documentation et information, essais massistance technique.

C'est parce que nous sommes plusieurs que nous sommes unique. N-15, PLACE GEORGES-PONINDOU, MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, WARM SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES CEDEX. TEL. 🖿 🖬 61 62

L'année 1002 a toutes les

chances d'être un mu excep-

tionnel pour in minwinica exté-

rieur français, qui devrait être

excédentaire, pour la septième

fois seulement un trente em

dans une économie mondiale

déprimée, M France 🖪 réussi 🖡

maintenir un taux de crois-

mancu supérieur 🕯 celui 🏙 🚃

voisins, grâce i bus exporta-

tions. C'est un signe que la politique de décembraism comme

pétitive un train de porter

and fruits. Dans un passé peu

éloigné, tout décalage de crois-

sance on faveur du la France

so tradusant automatiquement

par un déséquilibre comman-

cial. En 1982, le plus gros défi-

cit qu'ait jamais commu Ni pays

(93 milliards de francs) illustrait

🕷 plus en plus. Enfin parce

qu'ils ne rendent compte que

dises : dans le 👊 🏙 la

France, où le moteur des ser-

vices **WI UM** dynamique, le

solde commercial n'exprime

qu'une partie 👊 🕍 réalité. Ce

solde **all** d'ailleurs toujours

moins bon que celui 🟜 🍱

balance il paiements cou-

rants, wirmin baromètre das relations d'un pays avec 🕨

d'être una nation commer-

cante, 🛍 quatrième en valeur

absolue, l'une rimi tratta pre-

mières un un d'exporta-

tions par habitant. Le déficit

brouille habituellement ce

tableau d'ensemble. Redeve-

nue (pour Livinday) du temps?)

excédentaire, il prendra peut-

dua conscience qu'un accord

assurant M fair-play des

échanges mondiaux, dans 🗎

cadre du GATT, pourrait servir

Double établi par

Sophie Gherardi

La France n'a jamais cessé

mmı du monde.

ses intérêts.

tique économique.

# DOSSIER

# Le commerce extérieur français

comptabilise-t-on?

Les chiffres du commerce extérieur, publiés vers le 20 de chaque mois, recensent uniquement les échanges de marchandises, qu'elles soient agricoles un industrielles. Etablis par les de depuis 1792!), ils enregistrent tous les mouve-ments d'entrée un de sortie sur la mallant métropolitain 🖢 mois précédant leur publication. Ils exprimés en les sou-donc «en valeur». Mais pour com-paret les chiffres d'une année sur l'autre, on parle parfois en francs (pour Performance encourageante : corriger les III III l'inflation). On dira alors que les échanges ont augmenté, was volume», a 2 % par exemple.

> Le commerce extérieur, aujourd'hui, 🛲 autant un problème d'investissement que d'exportation. Vovez Renault en Allemagne. 33

Jacques Desponts Directeur des relations économiques extérieures

phénomène 📶 provoquait Actuellement, is balance entre imporun changement radical de politations et exportations (ou balance commerciale, ou de l'équilibre : le pays de l'équilibre : le pays environ 100 milliards 2 doute ne faut-il par trop s'obnubiler sur les chiffres de fram de marchandises par mela i y une somme équivalente. Quand les du commence extérieur. importations dépassent largement les D'abaid parce qu'ils sont souexportations, apparaît un déficit commer-cial : la France eté dans ce cas pendant vent suiets à caution, surtout 📙 mensuel, particulièreune bonne partie des deux décennies écou-Quand les exportations and plus ment March. Ensuite parce importantes que les importations, ont en présence d'un excédent commercial : qu'ils sont de moins en moins significatifs while un monde où **b** production s'internationalise France le sera vraisemblablement 👊 1991

Le communiqué officiel donne général deux séries de chiffres : les données balla il la données corrigées des variations saisonnières (CVS). Les prevement comptabilisent le échanges effecticomme ils unit affectés de laura fluctua tions (exemple : importations in fuel 1 l'approche de l'hiver, munt de l'été), les statisticiens «lissent» les chiffres : les données corrigées correspondent de véritablement I un douzième d'année, 🔚 douhave militar un mois particulier, Les de les rejoignent normalement en fin d'année.

Qui exporte et quoi?

■ La France ■ um grande puissance exportatrice, la quatrième du monde en chiffres absolus (derrière la Etats-Unis, l'Allemagne e le Japon). Le parts de marché relativement (6,1 % im exportations mondiales en 1991 contre 5,8 % m 1979) cachent un indéniable dynamisme, puisque 🛚 petite progression pourcentage l'al faite décennie de l'al faite crois-international.

Un nombre restreint de grandes entreprises, environ un millier, le in quarts de reus françaises l l'étranger. La concentration 📼 💷 que vingt-cinq firmes en réalisent à elles seules le quart! Parmi les PMI de moins de 100 millions le dille d'affaires, une sur Indisculement exportatrice, selon l'INSEE, mais la le didde vivier : part des exportations françaises de 8,5 % à 8,9 %.

Que vend 🖿 France à l'étranger? Les cinq premiers postes — In la manda d'unanière, qui en compte quatrevingts — étaient l'an dernier : la manda dernier : la mand tronique professionnel (78,2 milliards), autres produits de la rimale organi-(75,5), la construction aéronautique (70,5), les pièces : le équipement révénicules (62,7). Les points forts : cités : la France viennent un peu plus bas dans la liste : céréales (10º poste d'exportation, 28,3 francs), boissons, alcools, tabacs (12 25,5 milliards), parfumerie-produits

(14 poste, 23,7 milliards), lait et produits laitiers (20 poste, 19,8 milliards),

vins (26 poste, 16 le le de francs).

SI l'on le le de garder de

certains postes, c'est que les bandante teurs raisonnent plus Lorent en solde qu'en chiffres Les céréales sont le premier de la Fine (27 milliards de francs), miris (25,1 milliards) de la marina aéronautique (22,2 milliards). Particulièmes de significatif est le « solde industriel », exprimer a compétitivité profonde de l'appareil productif français. Positif jusqu'en 1987 (matériel militaire inclus), il est depuis fortement défici-

E Falls surtout aux principays industrialisés, m premier rans desquels l'Allemagne, qui exportations françaises. Les Etats-Unis sont le 6 client, le Japon le 10. comme 24 = 26 client deux départements d'outre-mer, la Réunion et Qui importe et d'où?

m Dans l'économie française, les importations ont une where tendance a dépasser 🔛 exportations, l'a la persistance d'un déficit commercial. Depuis trente .... la la nont été ar temeres que six fois : 1971, 1972, 1973, 1975, 1978 1986. Le déficit record 1982 (93 milliards de francs) . Il le signal d'alarme qui conduit im gouvernements socialistes opter pour M politique de rigueur. Après avoir longtemps vécu dans une logique de selection compétitive» (on the pour vendre mieux à l'étranger), la France passée à celle de la « désinflation compétitive » (on réduit la croissance des coûts et on consolide i monnaie, selon la pratique qui i bien réussi i l'Allemagne). Dans la première logique, les importa-tions étaient renchéries, dans la seconde, elles coûtent moins cher. depuis 1989, der que les exportations continuaient d'augmenter vivement.

Quels and imprincipaux postes d'importations? Selon le statistiques douenières de 1991 : machine de bureau matériel électronique professionnel (104,7 milliards de france), (71,5), voitures particulières (68,5), équipement industriel (60). Le pétrole brut vient qu'en cinquième position (59 milliards) mais représente la plus grosse partie de la fameuse dinguin energétique de m France» (en tour que 100 milliards de france de déficit).

pour l'essentiel, les mêmes que ses principaux clients : l'Aller d'abord (on lui achète 230,7 milliards d'abord (1714); l'Italie (141 miniards), les Etats-Unit (124,5), le Bénélux (109). Le Japon est seulement le l'aller fournisseur de la France, mais son deuxième déficit bila-Man, April les liest-indi.

consiste à blamer le niveau ent des importations quand le déficit commer-cial le creuse. En réalité, dans des économies complexes et imbriquées, la hausse importations to bon signe : cela dire qui entreprises françaises achètent du matières promières et machines pour produire et investir. Il im en revanche éviter deux évolutions : que l'importation augmente durablement plus vite que l'exportation (risque deséquilibre financier), que la contenu m technologie en en valeur sjoutée des importations ell nettement plus IIII e celui des exportations (risque de déséquilibre Quelle I l'action de l'Etat?

Dans tous les grands pays dévelop-pes, le commerce cutérieur bénéficie d'aides publiques. Ce peut être sous la forme de relais dans le pays même (comme le Centre français du commerce extérieur) ou à l'étranger (les poste d'expansion économique), charges de recueillir de l'information et de guider les entreprises sur les marchés de l'exportation. Ce peul être aussi | l'intermédiaire la crédits | subventions, visibles mais beaucoup plus coûteux. La bagarre actuelle du GATT (Accord général tarifs douaniers (a) commerce) porte ar la subventions des exportations agri-

> On vit les dernières umées du système français d'exportation de grands projets.<sup>22</sup>

> > François Blamont PDG du Groupe SOPHA

Muis une particularité française, c'est le système de garantie publique des exporta-tions, symbolisé par la COFACE (Compagnie française du commerce extérieur). Près du quart de mancaises à l'étranger (soit 300 milliards -francs per an) sont couvertes, une proporsans équivalent aillours. Chi s'explique : commerce français s'est longtemps caractérisé par l'abondance des «grands contrats» (travaux publics, usines clés en main, télécommu armement), réalisés souvent dans en développement et par des firmes li l'Etat. La garantie à moyen terme de la l'Etat) en le man de me parfois plus politiques qu'économiques et avec un manque complet in transparente.

contrat made alt pouvoir être payé six mois au plus après l'échéance prévue, quelle que la situation politique ou financière du pays client. En cas de «sinistre», c'est finalement le contribuable qui paie, puisque le des la COFACE (environ milliards de l'amb par an) inscrit au budget.
Un exemple parmi im plus douloureux :
pour s'assurer l'amitié in les marchés de Pirak, PEtat français a dépensé su quinze ans, tous concours confondus, II silla de de francs, évidemment irrécupérables... Depuis 1985, le Trésor | la DREE (direcrelations économiques extérioures) ont changé de philosophie : la prudence est de règle et les exportateurs français sont à se tourner vers les marchés

- 1

**يمز** 1000 ا

of the of Aug

- A THERE

的形式 機関

- F 35

Samuel Same

- 18 118

## LES PRINCIPAUX SOLDES COMMERCIAUX EN 1991 **EXCEDENTS** Pétrole brut, Sureautique, électronique prof. Gaz naturel Prod. pétrollers reffinés Bolsson, tabec Voltures Conserves Prod. leitlers 20

# **CHIFFRES IN FOLIE**

## **BIBLIOGRAPHIE**

■ La Face cachée de l'économie ■ 🖚 diale, de Jean-François Couvrat et Nico-Pless, Hatier, 1988, 360 pure Une démystification des la reçues sur international.

■ A signaler tous 🖿 titres 💶 la collection = Cyclope-Les grands == mondiaux », and Economica, dont chacun décortique un marché particulier. Parmi les derniers parus : les Textiles, de Dominique Jacomet, 104 l'Automobile, Philippe Roos, 130 pages; il Transport maritime, de Pierre Bauchet,

A pages, EL ■ Les échanges commerciaux de la France 1991, Bureau analyse III prévision M la Direction M relations miques extérieures, CFCE-DREE, juin

Les publications spécialisées du CFCE **min** disponibles I la Librairie du international, 10, avenue d'Iena, 75783 Paris Cedex 16. Tel.:

Chaque mois, la publication 🚾 résul-🝱 du unum e extérieur donne lieu 🛚 d'innombrable commentaires. Pourtant, ces chiffres was be made d'analyse ben

Premier exemple : un comptabilise comme exportations im marchandises envoyées de métropole 🚃 🛏 DOM-TOM; 🖭 chaque 🖭 que la Minim Ariane part pour la base de Kourou, en Guyane, elle 🔤 exportée. 💵 🛅 🚃 importation à l'arrivée : c'est was pour le man industriel francais. Deuxième exemple, Airbus; les reales mensuelles de um avions and irregulières (entre 0 franc et 6 milliards de francs!), tandis que les importations 🍱 pièces (un tiers de chaque avion) forment un flux régulier, si bien que le solde mensuel bascule es économique vers l'excédent ou le déficit; en outre, une fois montés, les appareils un vol d'essai Toulouse 🔳 l'Allemagne : les douanes françaises n'en tiennent pas compte, tandis que les douanes allemandes enregistrent à l'aller une importation et m retour exportation, ce qui fait que les chiffres du commerce bilatéral man les dans pays un coïncident jamais. Toujours Airbus : on vient in the present que des pièces autrefois aux Etats-Unis ne l'étaient plus depuis longtemps. Conséquence, le pays envers lequel la la plus gros déficit commercial n'es pas Etats-Unis,

Le résultat Med des erreurs et fraudes diverses and pas négligeable : le total des exportations françaises calculé par les douanes dépasse in 2 % la somme des importations de produits français recensés

par mana pays! Avec la suppression des contrôles douaniers au la janvier prochain, les docua vocation statistique unitimenal théoriquement à être remplis par les entreprises. Mais au lieu des services d'expédition, ce sera les services comptables qui les établiront. La cohérence des résultats du commerce extérieur décembre 1992 et janvier 1993 risque 🖚 souffrir...

## LEXIQUE

TAUX DE COUVERTURE. Le ratio exportations sur importations aussi appelé taux it couverture (Im importations par les exportations). S'il égal 100, le échanges de équilibres ; s'il inférieur, il m déficit ; s'il est supérieur, il y a excédent. Selon ce qu'on cherche la la apparaître, ce taux de couverture peut se calculer wil globalement, will par produit (par exemple le taux il converture an voitures particulières), soit par pays (taux de cou-verture vis-à-vis de l'Italie). PARTS DE MARCHÉ. Pour eval. la

performance commerciale d'un pays, on remise l'évolution de ses parts de partie (soit sur le mondial, but dans une pays comme 🕍 Etats-Unis). La part de marché mondial 🛍 la nour les produits manufacturés, par exemple, mesurée par le rapport min le volume d'exportations 🔳 la demande mondiale a la France. Cette demande mondiale 🜬 la somme des importations de produits manufacturés des pays habide la France, pondérées par la part de chacun les exportations de la France. Les parts marché françaises ainsi mesurées 📰 beaucoup baissé depuis le second pétrolier (1979), mais

ces dernières années. TAUX DE PÉNÉTRATION. Part des produits importés sur un marché donné. C'est une mesure de moins en 🖦 significative 🗐 fait 🕌 🖺 délocalisation de nombreuses pro-Plus les investissements à l'étranger se développent, moins flux commerciaux int faciles à interpréter : 📟 importe 🐚 nièces, on fabrique dans 🖿 📺

pour le marché local. L'analyse en termes nationaux n'a

plus pertinence.

CAF-FAB. statistiques douanières françaises comptabilisent importations CAF (Cout, assucompris à la livraison. En revanche, les exportations considérées FAB (Franco le bord, qui correspond en anglais à Free on Board = FOB): incluent in frais in chargement, in in frais de transport ni Un correction calculé chaque année permet en principe 🖿 rétablir 🖺 🛂 équilibre entre les deux séries 🔄 chiffres. Américains, eux, calculent leurs exportations Trans along side » (FAS), c'est-à-dire quai, sans tenir compte des min

RISQUE-PAYS. La COFACE (Compagnie française d'assurance du extérieur) établit une évaluation par pays = risques encourus par les exportateurs français. Ces coefficients tiennent compte des facteurs économiques, financiers (endettement), politiques servent à calculer les primes d'assurance (le « rating » Irain confidentiel). Les pays trop risqués exclus. La COFACE, qui 1 300 milliards par an de garanties export, est devenue très prudente : elle en est encore à éponger les sinistres du début des années 80 sur des pays comme le

igéria, le Mexique ou l'Irak. AIDE-LIFE. Une part non négligeable des crédits et dons accordés à des pays en développement ou pays de l'Est (au moins 5 milliards de francs par an) ne peuvent être dépensés qu'en achais I des fournisseurs français. Les autres pays prati-quent largement liée.



# Nos ordinateurs intègrent les technologies les plus récentes.



MFP/466+. Caractéristiques : processeur 100 1 56 Min a mémoire cache 64 Ko, disque dur de 101 ou 11 Min a libraria interne 1 Mo 11 RAM 11 Mo 11 Contrôleur graphique Super VGA 11 accélérateur Windows 2 Windows 3.1 installé • MS DOS 5.0 • Prêt pour MS OS/2 et UNIX • mot de passe 1 double niveau.

I n'y n pas de mystère la cela. Nous avons toujours cherché la la meilleurs.

Æ

Lorsque nous nous sommes lancés dans l'aventure Fort Worth III Texas, c'était la qualité qui faisait la différence. Plus encore aujourd'hul les ordinateurs que nous commercialisons répondent à cette exigence de qualité.

Progressivement nous sommes devenus le troisième constructeur d'ordinateurs aux Etats-Unis.

Aujourd'hui nous sommes arrivés en Europe avec une gamme complète de produits de haute qualité (notamment les GRID MFP).

La gamme des PC GRID MFP allie puissance et rapidité. Equipés d'office d'un contrôleur graphique Super VGA et d'un accélérateur pour Windows leur potentiel graphique il illimité. Les GRID MFP apportent aussi souplesse et liberté : leur mémoire interne et leur disque dur sont facilement extensibles, sans parler de leurs emplacements pour internal longues.

Pour en savoir plus sur les nouvelles technologies que nous ville proposons, n'hésitez pas à nous contacter.

| Je veux en savoir plus sur les GRID MF1:            |  |  |
|-----------------------------------------------------|--|--|
| Je veux en savoir plus sur les produits Tandy Grid. |  |  |
| ☐ Contactez-moi.                                    |  |  |
|                                                     |  |  |
| Nom                                                 |  |  |
| Fonction                                            |  |  |
| Bank!                                               |  |  |
| AdresseTéléphone                                    |  |  |
| Renvoyez ce coupon à TANDY GRID                     |  |  |
|                                                     |  |  |



B.P. 209 92502 RUEIL-MALMAISON Cedex. Tél.: (1) 47-52-22-22



# Rentiers malgré eux

Longtemps dissimulée dans les bas de laine, l'épargne magyare est une aubaine pour un pays en mal de capitaux. Mais au lieu de stimuler les investissements cette épargne sert surtout à financer le déficit public

BARRA AND THE notre correspondent

PREMIÈRE vue, cela 🚃 semble une mauvaise plaisanterie : alors une la Hongrie post-socialiste a l'affût in capitaux pour transition économique, les comptes en banque 🕍 Magyars n'ont jamais 🕌 aussi garnis. C'est une in contradicmajeures qui mana d'intripour dire que la niveau de vie constatant que l'épargne la population, elle, ne cesse d'augmenter

Au num de dix-huit de de mois, elle 🛮 connu une 👊 🛶 🚾 # 30 % pour atteindre 151 mil-Derrie de l'octati (1). Une somme colossale correspondant a environ 15 % de la valeur du PNB et qui dépasse le montant 🛍 🍱 📶 bud-

gétaire du En réalité, ce dynamisme de l'épargne es signifie pas que les Hongrois se soient considérablement depuis le changement régime mais s'explique par la crainte de lendemains de plus en plus incertains; la valeur de retraites baisse, les dépenses le mail et d'arrestion lagrateires et la menace du chômage nie Résultat : «L'épe n'est per la Halle constate l'est Bihari de la Halle

pest Bank. Les forte pression in lique et inche les considérations de rentabilité financière and secondaires. D'un with point in the économiun cette épargne en en un rongée par me inflation de plus de 20 %, ce qui devrait inciter à la consommation plutôt qu'à la thé-

L'épargne bancaire, List pour la particuliers que pour la pou-voirs publics, un un phénomène nouveau. Même si la Hongrois d'un de leurs de vie supémm pendant le régime de l'annu Kadar, In dépôts line insignifiants (moins M 1 % du PNB). Il est vrai qu'il link peu prudent wrichesses» alors que le dogme 🖿 l'égalitarisme prolétarien officiellement in rigueur.

SHOPPING . En fait, pendant la période m ce qu'on a appelé in «communisme goulash» 🖼 Kadar, la population avait accumulé ministration of the list of apparent au grand jour I la fin 🕮 années III lorsque III restrictions sur les voyages l'étranger ont été et les dépôts en autorisés sans lementes

la lingua se sont alors in a vers l'Antirée pour d'asses leurs le mandante en augustature la



économies, essentiellement 💷 📰 produits électroménagers. Cette vague a shopping a pris use talk ampleur une une de Vienne, la Mariabilferstrasse, s'est rapidement spécialisée dans l'accueil de man nouvelle clientèle magyare. Conséquence : M balance a s'est inversée en ITM pour dessir négative. Préoccupé 

Endin en douane pur en produits importés. Il vient 🚂 prendre l'importance le épargne, 🛥 📥 que le nouveau gouvernement conservateur investi au printemps 1990, qui se demande 🔳 les 📥 📥 aux diffiéconomiques 🛍 Hongrie ne se many en fait, dans les bas 🛍 laine de 🖿 population.

L'enjeu énorme : il s'agit
cette «poule aux
pour le déficit

gétaire galopant d'inves-productif, d'autant que privatisations L'Etat aussi mobiliser acapital de privatisations pour limiter | prédominance des myesqui m rafié 80 % des quatre cents entreprises ven-dues jusqu'à présent.

> Les épargnants préfèrent geler leur argent sur des comptes bien rémunérés plutôt que de l'investir dans des opérations hasardeuses.

L'ensemble des institutions financières a donc commence à courtiser bons du Trésor, généralement inférieurs car garantis à moyen et long terme, dépassalent les 20 %», sou-ligne Julien Kiraly du Centre de

l'épargne de l'ombre 🔳 Music fuite vers l'étranger, l'Etat aujourd'hui confronté à un autre défi : le faire fructifier. Or les épargnants préfèrent geler leur argent sur des comptes bien rémunérés plutôt que de l'investir dans des opérations hasardeuses. Idem pour les banques : en l'absence d'un vrai marché d'entreprises solvables, elles ont réduit leur activité de crédit. L'épargne ne servant pas l'investissement productif, la reprise se fait attendre; a lan qu'une reprise n'est pas perceptible, ni 📖 particuliers, ni les banques la confiance inves-

Mais cette situation représente peut-être, un moindre mal. Si les Hongrois décienchent une relance en tournant leur épargne vers la consommation et l'investiss ils pourraient mettre en péril les comptes de l'Etat. Car, pour l'instant, cetto épargne sert essentiellement infinancer le déficit budgétaire qui dépassera cette année les 200 milliards de forjats (près de 8 % du PNB).

Yves-Michel Ricks

(1) 10 forints ~ environ 0,75 F. Le montant cumulé de l'épargne 🔤 de

# L'Autriche dopée par l'Est

Viernie n'a pas de temps à perdre. Edin une analyse il l'agence immobilière britannique Healey & Baker, la capitale autrichienne n'arrive qu'au vingtième rang (sur vingt-cinq) de l'appréciation de M entrepreneurs européens interroges m 🖿 devance que 🛅 🖂 Budapest, Mondon at Prague. Nous disposons d'une de cinq um pour consolider la position Vienne v, Peter Mayerhofer, charge par l'Association «Vienne-Métropole». «Le risque de laisser échapper 🖬 chance 🛋 🖳 existe », aioute t-il.

Les exportateurs autrichiens dont plusieurs étaient une place bien avant la suppression du rideau 📥 fer – ont déja profité 📥 🖹 libéechanges augmenté en Europe centrale orientale (!) 24 % en 1990, 32,7 % 1991 de 17,5 au pour des cinq premiers mois le l'année.

Avec un volume ne 23 milland is schillings (2), les exportations rem l'Est représentent déja plus de 11 % les exportations totales du pays m un lini in l'Au-triche le deunifirm partenaire l'Europe centrale 
orientale derrière l'Allemagne. Le principal maschè est la Hongrie (+22,1 1 de janvier à mai Will a man le little tous les records avec une hausse de 67,5 % pendant 📓 même période. Les importations en provenance de la région ont atteint un volume de de janvier à mai).

Diffris e Par le directeur de la l'économie, Marine Schekulin, « une ère nouvelle s'est marie à l'économie autrichienne, qui marchés naturels en Europe centrale», en dépit du marasme économique qui règne exportateurs autrichiens sont leur grande majorité des entreprises privées qui arrive à financer leurs Importations », explique-t-il.

Les échanges wire l'Est avaient toujours pesé de la imbace économique de l'Autriche, qui exportait en 1919 - dom bien après la chute de la nomentale en 1918 plus de 42 % en Europe centrale et orientale, um pari qui fiel propu-20 % en 1975 pour atteindre fina-

tension i il in makapurari en IVIV. w La présence massive 🚵 l'Autriche i les marchés est-européens s'explique d'abord par la proximité géographique, mais aussi par un ensemble de facteurs difficiles a salsir que j'appellerai = parenté culturelle, estime Estankovsky,

rieur. La Tchécoslovaquie a battu recherches économiques de Vienne pèrera sur le budget pour les quinze l'histoire, ajoute Andreas Woargoet-ment les difficultés qui en résultent

Le revers de cette présence massive : la coquette somme de 165 miliards de schillings de dettes plus 17,2 milliards de schillings (+5,8 % ou moins irrécupérables après

> .a libéralisation des échanges avec l'Est fait payer un lourd tribut à certains secteurs soumis à la CONCURTENCE d'entreprises produisant avec des coûts salariaux

dix fois moins élevés.

l'écroulement des économies planifiées à l'Est. « Il est vrai que l'essor des exportations à l'Est, notamment en Pologne, dans l'ancienne RDA et dans l'ex-URSS, était financièremmi encouragé», avoue Im Stankovsky, qui ne cache pas que « l'endettement constitue une lourde hypothèque 🗰 redémarrage 📥 échanges». Un petit tiers m ces (50 milliards) n'est pas garanti par l'Etat 🛍 devra 🌆 épongé banques, hélas, «La irrécupéra-

Suite de la page 25 partenaire pour le commerce exté- un de l'est compensent cependant large-

Stankovsky, Autrefois chasse gardée du secteur nationalisé, important en Autriche, le commerce avec l'Est devient par la force des choses de plus en plus une affaire de petites et moyennes entreprises. Selon le WIFO, 13 % nu 50 000 mixtes existant à l'Es en IVIII (soit 6600) sont autrichiennes. 🖾 🚞 14 milliards de Milan Milana ments emillioni en Europe 🔤 l'Est 6 suroviennent is l'Autriche. La présence est particulièrement le en Hongrie, men L'All sociéde Juli, et en Tchécoslovaquie avec 1 300 mm un total din 5000. En Slovénie, plus d'un quart des 104 millions de l'investisseoccidentaux proviennent d'Autriche.

Les banques ont les en Europe amerile et orientale un réseau denie de l'Inde il ce bureaux in représentation - auinze banques miridiames sont pré-Budapest, - qui donnent coups in main is nin en œuvre des privatisations et le finanrous, la Tchécoslovaquie, la Hongrie et la Slovénie constituent un marché intérieur élargi », dit Konrad Fuchs,

directeur de banque à Vienne. Il s'agit « du retour II la normaété séparé pendant dissertius ans se réunit d'nouveau», dit-il. Jen kovsky est optimiste pour la Hon-grie, Tchécoslovaquis la Pologne, où il attend le «décollage» économique pour 1993. La Slovénie et la Croatie ont également des «bonnes ====== "// saute aux yeux qu'il s'agit des anciens pays successeurs de l'empire austro-hongrois, dit-il, et il reste beaucoup plus pessimiste pour la Bulgarie, la Roumanie et l'ex-URSS.

La libéralisation des échanges l'Est fait hone payer un fourd with a serious persons textile, machines agricoles et ciment notamment, - soumis la d'entreprises produisant, avec in cours salariaux un rois monts élevés, et l'énergie marché et sans se soucier de l'environnement. Wolfgang Schuessel, ministre 🙃 l'économie, 📶 vivement applaudi par | ----restant de l'orsqu'il thiches une «le des pays est-européens forme la moins coûteuse économique», mais, dans la pratique, il me confronté à la limate dei producteurs qui Mala ment i contingentement importations in textile, in machines agricoles et in warm

l'ouverture à

pour certains secteurs. Selon le nomique IHS de Vienne, per qui se WIFO, d'ici à 1995, la perte de quelque 50 000 emplois dans des pensée par la création de 60000 emplois nouveaux avec valeur de production plus élevée. Un sondage récent effectué auprès 🚵 800 entreprises confirme 🖂 optimisme : plus de la moitié (449) sont convaincues que l'ouverture à offre plus de manua i l'Au-

S 4 4 4

800

31.88

374 A 4 4

A Marine .

The Real Property

I mark your

33 52 38 c

State of

Barbar Car

5.3

THE SHARE

1134

12 10 2

S. W.

A service of the serv S. Carrie California de la fig.

triche que de risques. Pour Jan Stankovsky, « les liens privilègies il l'Autriche une l'Europe centrale et orientale ne sont pas une alternative à l'intégration européenne, celle-ci une nouvelle dimension», précise Jan Stankovsky, qui rève d'une « région » Europe centrale » au sein de la CEE». Cette région devrait comprendre la partie est et sud de l'Autriche, des parties in in illumvie et de la Slovaquie, de la Hon-grie a la Slovénie. Tra dynamique, impuisions, à la grande Europe... »

**Waitraud Baryli** 

(1) Hongrie, Tchécoslovaquie, Pologne, Slovénie, Trade, Russie et Ukraine. (2) I schilling was environ 0,48 franc.

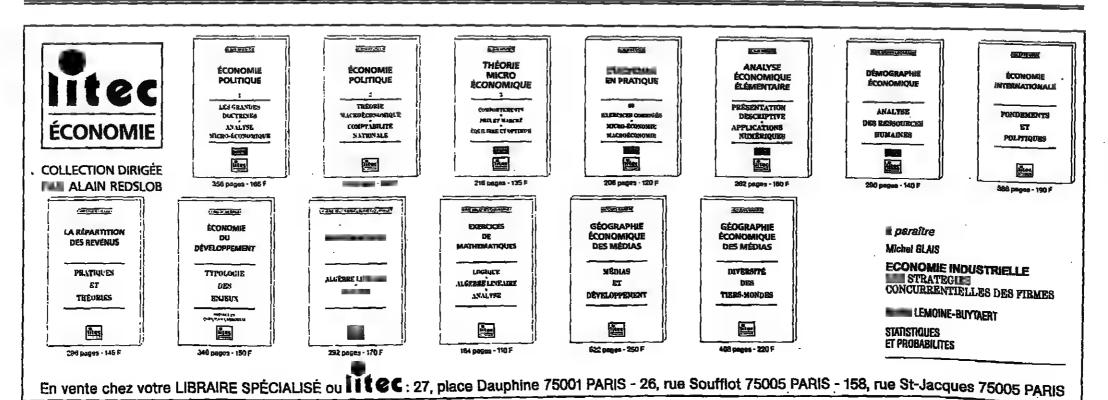



L'industrie du tapis en Tur-quie s'était écroulée avec les derniers soubresauts de l'Empire ottoman. Pour répondre à la demande occidentale, le grand-père de Hervé et Brian Giraud se lança dans le commerce international de tapis orientaux. « Mon grand-père était un homme de plein air, explique Hervé Girand. Il prenait ses chiens et partait dans les collines, s'arrêtant dans les villages pour fournir du filet de laine, amener des dessins et payer les villageoises pour

---

100

1 1 1 1 1 1 1 1 1

The Table

1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1

----

A l'apogée de son succès, à la fin des années 20, leur compagnie Oriental Carpet Manufacturers, fondée avec plusieurs amis, avait un siège à Londres, un centre d'achat en Perse, une filature en

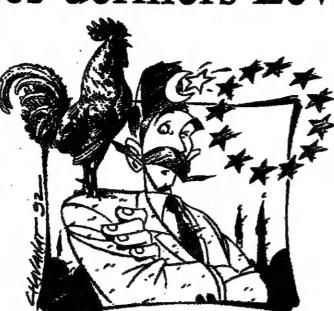

Inde et des bureaux de vente à Milan, Paris, ainsi qu'aux Etats-Unis, au Canada et en Amérique

Après la récession des années 30, la compagnie subit une sévère restructuration. Certains bureaux furent fermés, mais la fila-ture de laine demeura entre les mains de la famille Girand qui se lança alors dans le tissage du coton puis dans la production de linge de maison. Jusque dans les années 70, Izmir Pamuk Mensucat (IPM) ne produisit que pour le marché domestique. «Le mot exportation n'existait pas, explique Hervé Giraud. On se battait pour un malheureux tissu écru en Turquie.»

BOOM e Avec l'ouverture de la Turquie et le boom économique des années 80, la part des exportations dTPM, qui produit aujourd'hui 25 à 30 millions de mètres de tissu par an, augmenta de façon ont largement disparu, les Levan- nova à l'époque de sa gloire.

lions de dollars, soit 50 à 55 % de Aujourd'hui la ville est dominée la production.

Les augmentations de salaires de l'ordre de 240 % – obtenues par les syndicats en 1990 et le prix élevé du coton sur le marché ture ont forcé le secteur textile à prendre un nouveau tournant pour lutter contre la concurrence des pays d'Extrême-Orient. « La situation pousse l'industrie textile turque à s'orienter vers des produits plus sophistiques, un domaine où les pays moins développés ne peuvent pas nous concurrencer», explique Brian Girand.

Dans le cas d'IPM, une partie du tissu écru est désormais importée, ce qui a permis de réduire le nombre des employés de 2 300 à 1 200. Grace à des investissements technologiques importants, la compagnie s'est diversifiée et peut ésormais imprimer en vingt couleurs et travailler sur des tissus de 2,40 mètres de large.

Nouvelles conditions du marché, nouveau mode de vie. Si les pionniers européens d'antan les visiteurs modernes ont, eux, le souffle coupé par la puanteur qui s'en dégage. Izmir, seconde ville de Turquie, n'a pas été épargnée par la pollution qui a accompagné son développement industriel. Les

par les immigrants anatoliens ou kurdes de l'est et du sud-est du pays, attirés par la perspective d'un

POLLUTION . Dens le quartier de Bornova, autrefois «capitale» de la Turquie levantine, la magie de l'ancienne Smyrne survit dans la

> Communauté hybride, les Leventins ont contribué à l'ouverture vers l'Occident.

magnifique propriété où vit encore Brian Girand. Le mur qui l'entoure l'isole du tomulte de la rue, et l'impression de calme intemporel est renforcée par l'étang sur lequel flottent des nénuphars. La demeure est avaient le souffie coupé par la aujourd'hui une des rares maisons beauté naturelle de la baie d'Izmir, familiales qui subsistent, les autres ayunt été vendues à l'université d'Izmir ou démolies. Dans le voisinage, une allée étroite et solitaire, bordée d'imposantes murailles derrière lesquelles on peut deviner de splendides demeures, donne un minorités grecque et arménienne aperçu de ce que devait être Bor-

Beaucoup de Levantins ont quitté Izmir et sont disséminés dans le monde entier, du Canada à Hongkong, Hervé et Brian Giraud, en revanche, semblent fermement implantés en Turquie. A IPM, la relève est assurée puisque Frédéric, le fils d'Hervé, travaille dans l'entreprise familiale.

Ceux des Levantins qui subsistent en Turquie, tout en gardant leurs caractéristiques européennes, s'intègrent petit à petit à la société

Hervé Giraud, porteur d'un passeport français, a obtenu la nationalité turque. Sa fille cadette Caroline a conclu la première alliance entre une Giraud et un Turc en épousant le 14 juillet dernier, Mustafa Koç, l'héritier d'une des plus grandes familles indus-trielles de Turquie.

Communauté hybride, les Levantins ont contribué à l'ouverture de la Turquie vers l'Occident. Hervé Giraud, qui, en tant qu'industriel ture, participe regulièrement aux négociations avec la Communauté européenne sur les quotas textiles, est convaincu qu'ils continueront à jouer un rôle important. « Nous n'avons aucune difficulté avec les Européens et aucune difficulté avec les Turcs, affirme-t-il. Personne, comme nous, n'est capable de faire le lien entre la Turquie et l'Europe. »

Nicole Pope

## L'atout textile

Selon l'Association des billement d'Istanbul (ITKIB), ces deux secteurs représents en 1991, 11,28 % de la pro-duction industrielle turque et employaient près de 2 millions de personnes. Au cours des de personnes. Au cours des dernères années, la production textile (3,4 milliards de franca environ en 1991) a peu exigmente, alors que celle de l'hebillement se développait plus rapidement, passant de 2,95 milliards à 3,15 milliards de france este 1990 et 1991. de francs entre 1990 et 1991, soit une hausse de 6 %.

dans le secteur textile demeure relativement bon marché per rapport à la moyenne des salaires des ouvriers syndiqués en Turquie, son coût horaire a augmenté de plus de 71 % (de 1,82 doller à 3,12 dollers) entre 1990 et 1991, ce qui menace d'éroder l'avantage concurrentiel du textile turc. Bien inférieur à celui du Danemark (16,80 dollars), per exemple, le coût horaire de la main-d œuvre taxile turque est capendant dix fois plus élevé que celui de pays asiatiques tels que l'Indo-nésie (28 cants).

Le pouvoir du lobby agri-cole et la politique populiste du premier ministre, considéré comme le « père des fermiers », ont également contribué à augmentation des coûts de production. Le coton turc est généralement 10 % à 15 % plus cher que les cotons étran-gers de qualité similaire sur le marché mondiel. Les exportations de textile

vers la Communauté européenne avaient baissé de 8,22 % en 1991 pour atteindre

818 millions de dollars, mais les résultats provisoires pou les sept premiers mois de 1992 montrent une reprise, due en partie à la dévaluation de la monneie turque. Les exportations vers l'Europe auraient sugmenté de 12 %, et celles destinées aux États-Unis où les quotas accordés à la Turquie ont triplé après la guerre du Golfe – de 54 %. Alors qu'en Italie ou an

Suisse les trois quarts des machines ont moins de douze ans, un tiers seulement de l'équipement textile turc est récent. Selon Ertug Yasar, de l'ITKIB, les années à venir seront crucieles pour l'industrie textile turque, qui va devoir changer d'orientation et investir lourdement pour faire face à la concurrence des pays asiatiCollection fiscale IAMY

DES OUTILS DE RÉFÉRENCE QUI NE SUSCITENT QUE DE BONNES DÉCLARATIONS



Depuis 1892, les Editions Lamy publient à l'usage des hommes d'entreprise et des professionnels du droit des ouvrages de référence pratiques et concrets. Actualisées par un service régulier de mises à jour, ces publications favorisent les prises de décision en toute sécurité juridique dans les domaines du droit de l'entreprise. La collection Fiscale, avec ses nombreuses déclinaisons, en est l'exemple le plus probant.



Les Editions Lamy maîtrisent également la transmission des connaissances à l'aide de supports électroniques tels que télématique, disquettes, banques de données en ligne, CD Rom... En conciliant la rigueur et la précision de l'écrit avec la souplesse et la rapidité des technologies de demain, Lamy vous donne à tout moment la capacité d'agir en connaissance de cause.

L'Art de Communiquer le Savoir

# Kyosei

UELLES sont les répercussions au Japon des admonastrations Japon des admonestations, critiques ou conseils plus ou moins intéressés, avertissements, etc., qui lui sont constamment adressés? Toute l'année 1992 aura été là-bas le théâtre d'un débat extrêmement nourri sur le sujet. Il se pourrait bien que la discussion ne fasse que commencer. La crise profonde que traversent les secteurs financiers nippons, sur laquelle s'est greffée une récession industrielle d'ampleur inhabituelle, a pour effet de constamment relancer la controverse sur le sujet. Sortironsnous du marasme, s'interrogent les Japonais, en changeant nos méthodes ou bien, au contraire, en nous tenant fermement à celles d'entre elles qui nous ont si bien réussi jusqu'à maintenant? Ces succès passés sont eux-mêmes devenus objet d'interrogation.

Haruo Shimada, professeur à l'université Keio, écrit : « Bien que le moment de changer soit arrivé, le Japon est tellement impressionné par sa propre réussite qu'il est incapable de s'adapter. »

L'expérience personnelle d'un de ces visillards alertes qui règnent plus ou moins débonnairement sur le monde nippon des affaires a sans doute joué son rôle. Président honoraire du Keidanren (disons le CNPF japonais pour faire court). Gaishi Hiraiwa, coivante div. buit ans dirigent à le fin de l'apparente div. buit ans dirigent à le fin de l'apparente div. buit ans dirigent à le fin de l'apparente div. buit ans dirigent à le fin de l'apparente div. buit ans dirigent à le fin de l'apparente div. soixante-dix-huit ans, dirigeait à la fin de l'an-née demière une délégation qui s'est rendue dans plusieurs pays d'Europe. Ce voyage fut pour lui comme un chemin de Damas. Il raconte comment les complaintes entendues

dans la bouche de ses concurrents d'Europe le laissèrent d'abord de marbre. Puis la forte impression que lui firent les inquiétudes exprimées sur un ton d'évidente sincérité par plusieurs grands chefs d'entreprise français, allemands, hollandais, etc. : « Nous ne sammes pas en mesure de ous suivre. dirent-ils. Si un répit ne nous est pas donné pour nous permettre d'améliorer notre compétitivité, nous périrons sous le coup de la concurrence que vous, Japonais, faites à notre production....

Aux côtés du président du Keidanren était l'une des figures vedettes du

Japon Industriel, Akio Morita, président d'honneur de Sony. Jusqu'alors Morita tenait un discours simple, mélange d'ironie cin-glante, de condescendance et de triomphe tranquille. Allez-yous, disait-il aux détracteurs, reprocher aux patrons japonais de s'intéresser au long terme plutôt qu'aux profits immédiats? Faut-il leur faire grief de se considérer comme responsables du maintien du plein emploi? Qu'y a-t-il de répréhensible à travailler durement de longues heures pour pouvoir offrir sur le marché des produits de bonne qualité à des conditions avantageuses, même si ces demières « défient toute concur-

Or c'est un langage presque opposé que tient aujourd'hui le fondateur de Tokyo Telecommunications Engineering, devenu par la suite la firme Sony. L'article qu'il publia en février dernier, dans une revue spécialisée (1), fit l'effet d'une bombe. Morita y reprenait à son compte l'argument essentiel de ceux qu'on appelle aux Etats-Unis les révisignnistes (rien à voir avec le sens donné par ailleurs à ce mot). Les révisionnistes sont les auteurs américains qui s'opposent à la thèse selon laquelle le Japon est l'aillé naturel le plus important de leur pays. Pour des analystes comme Chalmers Johnson, James Fallows, Clyde Prestowitz..., le Japon constitue une exception, on ne peut pas se mesurer avec lui à égalité, car il joue un jeu différent. Une seule chose n'a pas changé chez

Morita : la manière directe avec laquelle il s'exprime. Mais, cette fois-ci, c'est ses compatriotes qu'il traite sans ménagement et vers lesquels il dirige ses flèches. Pour lui, le mal vient de ce que le Japon a transposé sur le marché international les méthodes de concur-rence féroce que les fabricants japonais appli-quent chez eux. Sur le marché japonais, les producteurs d'automobiles, de matériel électronique, etc. sont plus nombreux qu'ils ne sont par exemple aux Etats-Unis. Le souci prioritaire est, pour chacun d'eux, de conquérir la part de marché la plus grande possible. Pour y parvenir, un industriel japonais typique inverse le processus normal d'établissement du prix de vente. Celui-ci ne résulte pas tant d'un calcul serré de coûts de revient auxquels est appliqué a posteriori le taux de profit, que d'une décision a priori. Tout se passe comme si le prix était fixé par avance en fonction de l'ambitieux objectif commercial qu'on s'est assigné. L'ajustement sera opéré par une

compression féroce des coûts et de le marge bénéficiaire.

A de tels procédés, les industriels des autres pays, dit Morita, ne sont pas préparés. autres pays, dit Morita, ne sont pas prepares. Voilà pourquoi, à leurs yeux, « le comportement des firmes japonaises ressemble à une entreprise d'invasion, d'étranglement...» (voir à ce sujet l'entretien que le président de Sony avait accordé à notre confrère Philippe Pons, le Monde du 7 avril 1992). Pour Morita, la rigueur japonaise, justifiée à l'origine, est devenue une fin en soi. C'est ainsi que la fidélité aux fournisseurs est devenue un prétexte. lité aux fournisseurs est devenue un prétexte pour leur imposer des conditions draconiennes de livraison. De même, les employeurs abusent de leurs salariés en les soumettant à des horaires de travail exces-

Et le père de Sony de proposer toute une série de recommandations pour rapprocher le

Japon de la norme occidentale. Pour donner à ce programme un tour moins offensant pour les intéressés, le Keidanren a forgé un nouveau slogan : Kyosei. Masaya Miyoshi, son PDG, explique que le concept est une invitation à « réduire les différences ». Les entreprises japonaises doivent avoir à cœur de vivre désormais en «symbiose » avec l'économie mondiale. S'agit-il pour le patronat japonais d'amuser la galerie?

OUR deux motifs au moins, cette interprétation malveillante doit être rejetée. La première est que la «sortie» de Morita a été prise très au sérieux. Témoins les nombreux articles,

dont plusieurs de grande qualité, publiés depuis lors pour l'appuyer ou pour le réfuter. Deux arguments, l'un de portée pratique, l'autre géopolitiquement très percutant, lui ont été notamment opposés. Pour certains auteurs, plusieurs des modes de gestion japonais, ceux précisement qui prêtent le flanc à la critique étrangère, sont en réalité rationnels et, comme tels, plutôt supérieurs aux usages

C'est ainsi qu'en Europe et encore plus Bux Etats-Unis un constructeur d'automobiles, pour prendre cet exemple, s'adresse au marché

en général pour ses fournitures. Il en résulte qu'il a affaire à une multitude de sous-traitants. Au Japon, du fait des llans tissés au sein des groupements ou réseaux industriels (Keiretsu), le choix est plus limité. La concurrence ne disparaît pas pour autant mais le suivi en sera facilité d'au-

tant, et donc la qualité. Vise beaucoup plus haut la réplique faite à Morita par le professeur Tsuneo lida. Pour lui, le moment n'est vraiment pas venu de briser l'élan de l'industrie japonaise. Le monde y perdrait si, pour satisfaire aux intérêts des pays occidentaux, l'industrie japonaise se banalisait. Tant ses méthodes que sa finalité servent la majorité des utilisateurs, ceux qui habitent dans les pays les plus pauvres. L'industrie japonaise leur offre des produits bon marché à des prix bas. En définitive, écrit lida, «ce dont le monde a besoin c'est d'un style de vie et de

consommation plus sobre, propre à dépasser le modèle américain créé plus tôt au cours de ce siècle ». Au-dalà de ces querelles, la sévère réces-

sion actuelle pourrait bien hater une évolution dans le bon sens. Les entreprises japonaises sont désormais plus exposées qu'elles ne l'ont jamais été. Elles cessent d'être adossées à un système financier solide. Dans de pareilles circonstances, on les voit mal continuer à poursuivre en priorité une conquête de parts de marché de plus en plus grande. Cela ne pourrait qu'augmenter leurs risques. Elles seront de plus en plus amenées à chercher au contraire des profits plus élevés pour rétablir des bilans fortement endommagés. De fil en aiguille, cela pourrait les conduire à un comportement tout à fait diffé-rant, plus proche de celui que l'on attend des entreprises dans les autres grands pays

Selon les dernières statistiques les inves-tissements industriels pourraient bien avoir diminué de quelque 11 % cette année. Certaines enquêtes suggèrent que l'année pro-chaine la diminution pourrait être encore plus accentuée. N'est-ce pas là une première confirmation du changement de cap qui s'annonce?

(1) L'article d'Akio Morita est traduit en anglais dans le numéro de cet automne de la revue Economic Eye que publie l'Institut japonais pour les affaires sociales et économiques (Keizai Koho Center).

# Havas ou «l'art du pouvoir»

A travers l'histoire, longue et haute en couleur, d'un géant de la publicité, le livre d'Antoine Lefébure analyse les inquiétants rapports entre l'information, les dirigeants de la politique et l'économie

HAVAS, LES ARCANES DU POUVOIR d'Antoine Lefébure.

410 pages, 148 F.

L y a deux manières de lire le livre qu'Antoine Lefébure, historien de formation, journaliste, pionnier des radios libres et ludion permanent du monde de la communication, vient de consa-crer à Havas. S'il est jouisseur, le lecteur peut opter pour l'adrénaline. Les vingt-deux chapitres du livre sont vingt-deux tranches d'aventures hautes en couleur qui, sur cent cinquante ans, mettent en scène l'esprit d'entreprise, l'esprit de lucre, la complaisance devant les pouvoirs politique et militaire, la passion de bâtir, les coups bas et les traîtrises à rebondiss multiples... soit les qualités intem-porelles du monde des affaires. La lecture devient alors ciné-

mascopique et peut alimenter les scénarios d'une multitude de films d'amour (un peu), d'intrigue et d'argent (beaucoup). Ce choix serait néanmoins celui de la paresse intellectuelle. Le vrai sujet de Havas, c'est l'information et les techniques nouvelles de contrôle de l'opinion publique, qui, aujourd'hui plus que jamais, servent de base aux « arcanes du pouvoir » dans les sociétés démocrationes

La thèse d'Antoine Lefébure est de montrer que les couronnes, les fastes et les titres conflants sont devenus accessoires aux pouvoirs modernes. Aujourd'hui, visà-vis de l'extérieur, le pouvoir économique ou politique se distingue par un signe et un seul : sa capacité à produire de l'information et à s'en servir. « Ce qui fait la différence entre l'homme de la rue et le détenteur d'un pouvoir fort, c'est que ce dernier est un émetteur important d'informations. Pour se maintenir au som-

met, il doit en permanence se tenir au fait des évolutions dont il dépend mais aussi utiliser ces renseignements pour nourrir sa communication vers le public. Toute la finesse de cet « art du pouvoir » est de distiller cette communication qui sert sa stratègie en gardant le secret le plus complet sur ses des-

FIL ROUGE . Tel est le fil rouge qui court tout au long de ce travail d'historien sur ce géant européen de la publicité et des médias. Ce faisant, Antoine Lefébure évite tous les pièges : celui de l'hagio-graphie - ah! les beaux bâtisseurs d'empires industriels! -, celui de la monographie sèche et sans saveur - surtout ne pas gêner la direction! - ou encore celui de la polémique-règlement de comptes Antoine Lefébure a travaillé sept ans à Havas et n'y a sans doute par conservé que des amis. Avec allegresse et talent,

Antoine Lefébure a sélectionné dans les archives d'Havas aussi bien que dans les différents fonds des Archives nationales, les éléments capables d'illustrer une thèse effrayante, à savoir que la politique et les affaires ne sont jamais que la continuation de la guerre par d'autres moyens. Guerre de chacun contre tous et guerre perpétuelle des pouvoirs pour se maintenir en place et conforter leur position. De la naissance d'Havas comme agence d'information, au dix-neuvième siècle, à sa transformation en monstre de la publicité au vingtième, les termes du jeu complexe entre information de masse, pou-

**ÉQUILIBRES «** Qu'il s'agiste du contrôle de l'information sous Napoléon – « la première règle ést d'accréditer sans affectation l'idée consolante pour les lecteurs que les journalistes sont libres. Pour cela, il ne faut que diriger habituelle-

ment, d'une manière secrète et invisible, la rédaction des jour-naux. Mais il faut faire la part au désir naturel qu'ont les administrès de censurer l'administration. Si l'on refuse tout aliment à la malignité, elle dégénère en mécontentement. Il faut donc qu'une main habile marque la ligne à tra-cer entre les choses qui ne doivent point être laissées exposées, et celles dont la malignité peut s'emparer sans aucun danger pour l'Etat », écrit le sieur Portalis en 1802 dans un rapport à Napoléon, premier consul - ou du contrôle de l'information sous Pompidou et Giscard; qu'il s'agisse des rela-tions nouées entre la finance et la publicité à partir du dix-neuvième siècle (les lignes consacrées aux emprunts russes qui rainèrent bon nombre d'épargnants français en 1917 valent le détour), le problème d'Havas, à toutes les épo22.7

and the second of the

and a strictle and

-

20年7年

THE PERSON NAMED IN

11.0 大學院(社會

a top lagen

可控制的 🐙

さ 一次機 集団

Part Parties

ima experimente

Marian Care Accessed

Arte de la la companie de la compani

erri e same arra 🏘

tief ab einen

Street Alex

- 4 m

100

\$11.51

\* ----

ALC: Pub Fig. 1 Sept 6 to the second

15-12-4

. . . . .

Nk

-1

e tere att

- 4

45

" == = Eve }

The Same

... - ... ... ...

area in

1.0

of James

ques, fut le même. Pour survivre et prospérer (de manière insolente), l'entreprise dut en permanence préserver deux équilibres : le respect du pouvoir politique et le respect des alliances passées avec les grands groupes industriels et financiers. Les pages consacrées aux relations avec Paribas - dont le degré de transparence a toujours, comme celui d'Havas, avoisiné zéro - ou au rôle d'Havas dans le scandale Stavisky, la manière dont Havas a tenté de couler le journal l'Ami du peuple en 1928 en pesant de tout son poids publicitaire, ou encore à l'enjeu qu'a représenté le contrôle de la branche information d'Havas pendant l'Occupation dessinent un portrait qui pourrait être celui d'un 1984 «soft».

Si le débat qui commence à s'amorcer aujourd'huis sur Fifffor-mation, la vérité et le mensonge se poursuit et wend corne Antoine Lefébure aura apporté une pièce décisive au dossier. ....

Yves Mamou

## **COURRIER DES LECTEURS**

# **GATT** contre Agétac

Les péripéties des négociations entre la Communauté européenne et les Etats-Unis sur le commerce international sont, depuis quelques semaines, au premier plan de l'actua-lité. La presse britannique et américaine fait ses gros titres sur les gerait à leur en faire grief : le Royaume-Uni et les Etats-Unis sont des pays angiophones, où en toute logique les journalistes écrivent - et

parient – leur langue. On peut s'étonner en revanche de voir ce sigle anglais repris sans raison dans la presse française, et sin-gulièrement dans le Monde, où Jean-Pierre Colignon nous explique semaine après semaine dans «la cote des mots», avec une louable persévérance, la nécessité de ne pas céder à une anglomanie que l'on ne peut même plus qualifier de snobisme tant elle semble aujourd'hui répandue. Or, dans ce cas précis, le fait n'est accompli que pour autant que l'on contri-bue à l'accomplir soi-même!

Le sigle français de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, puisque c'est de cela qu'il s'agit, est tout simplement «Agétac», et son emploi est recommandé par le Commissariat général de la langue française (J. O. du 2 avril 1987). J'invite à cet égard le lecteur à relire, avec le sourire ironique qui convient, l'éditoriel du Monde du 11 novembre : « La partie de bras de fer (...) entre la Communanté européenne et les Etats-Unis tourne nettement au bénéfice des seconds » Sans, bien sûr oublier le titre de cet éditorial, merveille d'ingénuité : «GATT : la loi du plus fort». Faut-il, par inertie ou par paresse, nous y plier?

Roland Dehousse pour la division de la traduction française du Comité économique et social des Communautés

# Plan câble: soyons sérieux!

«Maintes fois laissé pour mort. [le plan câble de 1982] a pourtant réussi», écrit Alain Giraud, l'un des principanx artisans de cette initiative pour le moins controversée dans le Monde du 3 novembre 1992. (...) Et d'affirmer très sérieusement que «c'est mieux que Canal Plus en 1990 ». On croit rêver! Oue le fiasco du plan câble ait effectivement été tributaire des « vicissitudes des projets de l'Etat » (...), c'est le moins qu'on puisse dire.
Peut-on sérieusement affirmer

qu'avec 3.5 millions de prises raccordables aujourd'hui (au lieu des six millions prévues initialement), l'objectif est « en voie d'être réalisé»? En additionment le nombre de prises raccordables dans le cadre du plan câble (3,5 millions) et celui des réseaux sous maîtrise d'œuvre privée (1,44 million), le constat est nécessairement plus flatteur, mais il est surtout biaisé. Même tour de passe passe pour ce qui est du nom-bre d'abonnés. Alain Giraud en recense un million, bien que la moitié d'entre eux ne relève pas du plan câble mais de réseaux sous maîtrise d'œuvre privée. (...)

Inutile de «torpiller» le plan câble, les chiffres - avec un taux de désabonnement souvent supérieur à 20 % - sont suffisament éloquents. A moins de se réfugier dans une logique où l'objectif à atteindre (le nombre de prises raccordables) ne tienne aucun compte des recettes (le nombre d'abonnés). Ce qui paraît assez étonnant dans une économie

On nous rétorque que ce programme (25 milliards de francs à terme) a été conçu pour prendre le relais du plan de rattrapage du télé-phone, et qu'il a permis d'amortir la chute des investissements en infrastructures de télécommunications publiques. A condition toutefois de comparer des choses comparables. Le plan de rattrapage du téléphone (1974-1980) a permis à la France de devenir l'un des grands de la com-

mutation temporalle avec un réseau téléphonique qui est le plus numérisé du monde. Ce réseau engendre des receties confortables, alors que les milliards du câble pèsent nécessairement sur l'endettement (120,6 milliards) et les frais financiers de l'opérateur public (9,7 % d'un chiffre d'affaires de 115,8 milliards de francs en 1991). N'aurait-il pas été plus judicieux à l'époque d'investir dans des créneaux comme le radiotéléphone, où la France reste à la

Au lieu de cela, les pouvoirs publics gesticulent (...), attribuent 9 miliards de francs à Thomson au nom de la TVHD (on attend les résultats), mais abandonnent le monopole du segment le plus renta-ble de l'audiovisuel – les chaînes à péage – à Canal Plus, et refusent d'ouvrir un véritable débat autour de l'économie du spectre. Ne devrait-on pas demander une contribution financière aux chaînes de télévision hertziennes au titre des fréquences qu'elles utilisent? En quoi l'asage d'un bien rare et collec-tif à des fins commerciales doit-il être gratuit?

Henri Bessières







### Débats pour une réforme

# A quoi sert la Caisse des dépôts?

La démission au début de la semaine dernière de Robert Lion, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, a ravivé les débats sur la réforme de cette institution, que l'opposition prévoit de démanteler. Une réforme est en effet indispensable, estime Jean-Christophe Ginet, qui, fort d'une expérience de plusieurs années passées à la Caisse, juge avec sévérité son rôle, notamment sur les marchés financiers.

par JEAN-CHRISTOPHE GINET (\*)

Aquoi sert la Caisse des dépôts? Telle pourreit être la question que se posera le gouvernement RPR-UDF issu des élections de mars 1993 en cherchant à ne pas renouveler l'erreur commise en 1986-1988 de ne pas oser toucher à cette vénéreble institution.

6 1 (th.)

1174

and the figure

100 2552 0.0 1172

2005

7.5

---

Le champ de cette réflexion ne porte que sur ce qui reste aujourd'hui le cœur de l'activité de la se des dépôts : les activités bancaires et financières. Celles-ci sont faites soit pour son propre compte - banque de dépôts réglementés, investis-seur institutionnel et intermédiaire financier, - soit pour le compte de tiers - gestion de l'épargne défiscalisée, de portefeuilles de clients institutionnels : caisses de retraite d'agents publics, OPCVM distribués dans les réseaux « partenaires » (Ecureuil,

Posts, Trésor public).
Il faut en exclure des établissements comme le Crédit local de France ou la Caissa nationale de prévoyance engagés sur la voie d'una privatisation inéluctable. De même, il faut aussi mattre de côté le groupe C3D (Caisse des dépôts Développement), et sa myriade de sociétés intervenant dans les domaines les plus variés - locatif social, promotion immobilière, économie mixte, câble..., - pour lequet un changement d'actionnariat ou une privatisation ne serait guère problématique.

Au premier stade de l'analyse, on peut dire que la Caisse des dépôts est nuisible à l'équilibre du système financier dès lors qu'elle intervient dans un environnement strictement concurrential.

#### Poids exorbitant

C'est le cas du marché de la dette, qu'elle perturbe largament. La Caisse des dépôts n'a en effet ni fonds propres ni actionnaires et, pertant, n'a pes d'exigence de rentabilité; or, l'évolution du marché de la dette fait de la rentabilité des fonds propres engagés dans les opérations de crédit l'objectif et le critère de chot-numéro un des intervenants; la spé-cificité de, la Caisse des dépôts crés donc à cet. égard une pollution par une allocation non optimale de ressources. De plus, cet établissement n'est pas soumis à la loi bancaire et aux réglementations pru-dentielles qui en découlent ; là encore, catte situation kii confère, en matière de prise de risque, une rente créent une situation inéquitable entre les prêteurs du

Enfin, les titres émis per la Caisse des dépôts (comme ceux que l'Etat émet) jouissent du privilège de ne pas entrer en considération dans les engagements que prennent les banques; la différence avec l'Etat tient capendant au fait que les emplois que cet établissement fait de cas ressources sont, eux, tota-



lement concurrentiels; par ailleurs, dès lors que la Caisse des dépôts prend des risques comme toute autre banque, cette situation ne peut que nuire à la sécurité du marché.

La Caisse des dépôts perturbe aussi le marché de l'intermédiation financière, c'est-à-dire celui de la négociation de titres et de créances. Ce pour deux raisons, outre les motifs précités. La première tient dans la situation dominante qu'elle détient sur le marché de la liquidité bancaire (marché du « jour le jours) et que lui confère sa fonction de collecteur de disponibilités ; il arrive ainsi certains jours que la Ceisse des dépôts détienne à elle soule 70 % à 80 % de la position prêteuse nette de la place, situation peu favorable à une transparence des proc. La seconde raison tient à sa place de premier dépo-sitaire de titres de France; le volume ainsi géré confère aux activités d'intermédiation de la Caisse. des dépôts un boids exorbitant sur le marché, outre qu'elle heurte quelqué peu lès principes de déomo-logie dont cet établissement se fait le champion. Un exemple : l'activité de spécialiste en valeurs du Trésor (c'est-à-dire de négociateur en titres de la dette publique). Le profit qu'en tire la Caisse des

dépôts n'est permis que par la possibilité qu'elle a de livrer des titres qui ne lui appartiennent pas et La disparition de la Caisse ne risquerait-elle pas

toutefois de créer un traumatisme dans d'autres domaines? Force est de constater que ceux-ci sont rares et que l'existence de la Caisse n'apporte rien

au système financier. Prenons par exemple la fonction d'auxiliaire de table du Trésor mandaté et (bien) rétribué à ce titre consignations.

l'Etat que la Caisse des dépôts pourrait jouer dans le financament de la dette publique. Certes, dans le passé, cette institution, en tant que correspondant du Trésor, a contribué de façon massive à ce finan-cement (elle a ainsi pu détenir jusqu'à 50 % de l'en-cours de bons du Trésor émis). De même, il lui arrive encore de faire les fins de mois de l'Etat, et de lui avancer sur qualques jours des montants par-fois considérables (jusqu'à 35 milliards de francs en 1991). Toutefois, les évolutions engagées par l'Etat depuis dix ans dans la gestion de sa dette ont dis-tendu ce lien : le portefeuille propre de la Caisse des dépôts ne compte plus aujourd'hui qu'una portion congrue de titres d'Etat (10 à 20 %), justifiée par

## Pièce incontournable

ses seules exigences de liquidité.

Il en va de même pour les ressources dont la Caisse est dépositaire au titre de la foi publique, c'est-à-dire de dépôts nécessitant une protection juridique particulière : notaires, administrateurs judiciaires, consignations..., pécule des enfants du spectacle (las cachets recus per les artistes mineurs sont normalement consignés à la Caisse des dépôts jusqu'à leur majorité). En 1816, seule la Caisse des tenu de la fragilité du système bancaire d'alors; ble non politiques. c'est moins vrai en 1992

Au surplus, la Caisse des dépôts n'apporte aucun service particulier à ces déposants, dont l'interlocuteur est dans le cas le plus fréquent un compte de stratégie financière à la Caisse des dépôts et

par la Caissa. Un simple jeu d'écritures permettrait donc à l'Étet de conserver ces ressources dans sa caissa. Dans une vision plus libérale, ce que fair le Crédit agricole pour les notaires de campagne, n'im-

porte quelle banque pourrait le faire pour les notaires ides villes, clients actuels de la Caisse des dépôts.

Enfin, en matière de gestion d'OPCVM et de portefeuilles institutionnels sous mandat, la prestation de la Caisse des dépôts n'offre aucune valeur ajoutée particulière de nature à justifier son existence, et a fortiori le monopole de placement et de gestion dont elle jouit à l'égard de ses réseaux « partenaires». Les performances de gestion de ces OPCVM ne sont à cet égard que dans une honnête

il est toutefois un domaine dans lequel l'action de la Caisse des dépôts est incontestable, c'est celui du financement du logement locatif social. Les tentatives de réforme de ce circuit de financement engagées par les pouvoirs publics n'ont abouti à aucune solution de rechange et le circuit actuel, consistant à transformer une ressource défiscalisée liquide (livret A) en prêts bonifiés à très long terme, constitue encore le circuit le plus efficace; d'autant plus que la Caisse des dépôts y remplit sa mission de manière totalement satisfaisante. La compétence qu'elle a acquise en la matière en fait sinsi une pièce incontournable du dispositif.

Au terme de cet exposé, force est de conclure que, mise à part la nécessité de maintenir une entité de financement du logement locatif social, aucune conséquence dramatique pour l'équilibre du système ne serait à redouter de la disparition de la Caisse Force est aussi de constater que pour toutes les activités bancaires et financières de nature concurrentielle, l'existence de la Calsse des dépôts est, au mieux inutile, au pire nuisible au système financier

Dans une vision plus interventionniste, on peut ajouter qu'un exercice volontariste de certaines de ses missions d'Intérêt général est la condition de la survie. La Caisse pourrait, par exemple, mieux utili-ser la marge que lui conferent ses rentes de situa-tion – si celles-ci étaient partiellement ou totalement maintenues, – en la recyclant au profit d'opérations d'intérêt général. La Caisse des dépôts finance parfois ce type d'opérations (subventions d'Ingénierie sociale, prêts bonifiés divers..., mécennat), mais elle le fait dans des conditions non contrôlées par les pouvoirs publics et dans des proportions très

Par ailleurs, la Caisse des dépôts pourrait contribuer massivement au renforcement des fonds propres des entreprises françaises. Elle ne détient plus aujourd'hui que 2 % à 3 % de la capitalisation du marché français des actions, et encore sur les plus grandes entreprises cotées. Les marges dont elle dispose doivent ătre plus largement orientées vers ce type de financement, en perticulier en faveur des PME. Toutefois, et pour éviter une dérive analogue à celle de l'affaire Société générale, ces investissements devraient être contrôlés et orientés par des

## **Europe des transports**

# Vive le modèle suisse!

La Suisse a choisi une politique des transports respectueuse de l'environnement. Elle vient de décider d'accroître massivement les capacités de transit par voie ferrée des camions (ferrostage) à travers les Alpes, montraut l'exemple à la France, qui continue, elle, de privilégier le transport routier.

> per BRICE LALONDE et JEAN-EDOUARD MAZILLE (\*) UE s'est-il passé d'important en

Europe le dimanche 27 septembre 1992? Si vous répondez : les élections senatoriales françaises, vous avez perdu l Rassurez-vous, vous avez des excuses, car aussi paradoxal que cela puisse paraître, les médias français ont pratiquement passé sous silence un événement d'une dimension historique pour l'avenir de la politique des transports en Europe.

En effet, le référendum suisse sur les nouvelles liaisons ferroviaires alpines a été approuvé à 64 %, cela malgré l'étonnente opposition des Verts helvétiques. Ce résultat est important à double titre : il est, en effet, un ancrage moderne de la Suisse à l'Europe, et il a valeur d'exemple pour les

autres pays, surtout pour la France. La Suisse a déjà choisi une politique qui limite le transport routier des marchandis en fixant le tonnage des poids lourds à 28 tonnes (contre 40 dans la CEE) et en organisant le ferroutage (1). Cette politique a eu pour conséquence la limitation du trafic par la Suisse et un report vers les pays voi-

Dans le cadre des négociations pour son intégration dans Europe, la Suisse devait respecter le principe de la libre circulation des marchandises inscrit dans l'Acte unique européen. Elle s'engage donc à faire unique européen. Elle s'engage donc à faire mesure, en France dans la vallée de Chamonix, où certains irresponsables voudraient (1) Système permettant de transporter les camions par voie ferrée.



à 75 millions de tonnes par an, doublant la capacité de trafic à travers les Alpes. Il s'agit de construire un tunnel ferroviaire Zurich-Milan sous le Saint-Gothard et d'élergir le tunnel du Lötschberg sur l'axe Berne-Milen.

## Le tout-camion

Avec en outre les fiaisons passagers à grande vitesse randuas possibles par ces percements, la Suisse se dote d'une capacité de transit équivalant à trois autoroutes. Cette solution permet une importante économie d'énergie et d'espace, et réduit au minimum les agressions pour l'environne-ment. Les vallées ausses échapperont ainsi à la pollution intense qui sévit en Autriche dans le Brenner, et, dans une moindre

percer un second tunnel routier. La « voie suisse» est-elle un modèle pour la France? Oui et pour plusieurs raisons : le débat sur la politique des transports fait cruallament défaut dans notre pays. Le choix effectué est le tout bitume dévoreur d'espace, d'énergie et de moyens financiers. Il n'existe pas de volonté politique de corriger les effets pervers de la loi de 1955 sur les concessions autoroutières.

Le choix effectué est le tout camion : le niveau dérisoire de la taxe à l'essieu, le prix du gazole, l'observation des lois sociales, de limitation de vitesse et des poids maxi-ma, la péréquation des péages autorouriers entre voitures légères et poids lourds sont des subventions aux transports par route. Les gouvernements de droite et de gauche ne parviennent pas à se libérer du lobby routier : bâtiment et travaux publics, pétroliers, transporteurs, constructeurs automo-

La concurrence entre les différents modes de transport est faussée par l'aide massive de l'Etat et des collectivités locales à la route. En conséquence, le trafic par route augmente régulièrement alors que le trafic par rail régresse en dehors de quelques grands axes. En France, 75 % du fret site par la route et 25 % par le rail. Le traité de Maastricht prévoit une

extension des compétences des institutions européennes : conseil, commissions, Parlement, à l'environnement et aux transports. Dans ce cadre, l'exemple suisse nous paraît devoir être promu comme modèle.

(\*) Brice Lalonde est président de Géné-ration Ecologie et Jean-Edouard Mazille est responsable transports de Génération Ecologie Isère.

Pour savoir comment marche l'entreprise que l'on a en face de soi.



MINITEL 36290059 INPI BILANS. L'ACCES DIRECT A L'ENSEMBLE DU REGISTRE NATIONAL DU COMMERCE.



Les gouvernements européens ont-ils les moyens d'endigner les tendances déflationnistes qui apparaissent? La politique monétaire restrictive de la Bundesbank laisse peu de marge de manœuvre à ses



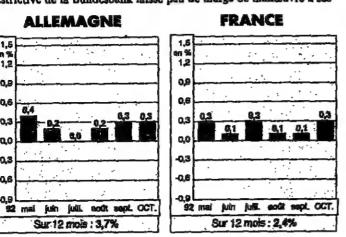

# INDICATEUR e Les prix Le risque déflationniste

partenaires européens. La persistance de tensions sur les prix en Allemagne, que confirme le chiffre d'octobre, est donc inquiétante. L'inflation connaît un léger regain en Allemagne depuis trois mois; elle évolue à un rythme annuel supérieur à 4 %, très au-dessus de l'objectif à moyen terme fixé par la Bundesbank (2 %). Cet élément,

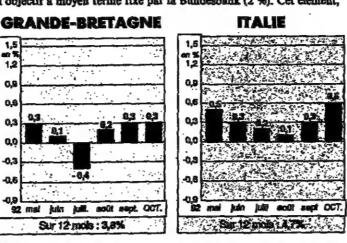

ajouté au dynamisme du crédit intérieur que la banque centrale ne

parvient toujours pas à tempérer, retarde d'autant des perspectives de détente de la politique monétaire allemande.

Par ailleurs, les projets d'augmentation des dépenses budgétaires aux Etats-Unis provoquent déjà une tension sur les taux longs. Or une nouvelle hausse des taux est de nature à déstabiliser le marché des actions toujours surfraint et pourseit ses conséquent estender. des actions, toujours surévalué, et pourrait par conséquent retarder la reprise attendue. L'Europe verrait à nouveau ses espoirs déçus, alors qu'elle compte sur un redémarrage des Etats-Unis. Ainsi, c'est l'importance qu'accordent les agents financiers aux anticipations de prix qui fait apparaître le risque déflationniste.

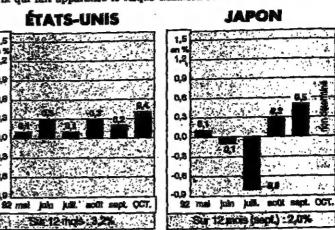

Evolution mensuelle des prix à la consommation tous produits, sauf Grande-Bretagne (remboursements hypothécaires exclus). Données nationales non corrigées des variations saisonnières, sauf États-Unis.

# RÉGION • L'Amérique du Nord Espoirs ou illusions?

ES derniers mois ont été riches d'événements de grande portée. Le 7 octobre, le président des Etats-Unis, le président du Mexique et le premier ministre canadien signaient le document adopté le 12 août portant sur l'accord de libre-échange nord-américain (ALENA). Le 26 octobre, les élec-teurs canadiens, consultés par référendum, rejetaient le projet de modification de la Constitution de leur pays. Le 3 novembre enfin, Bill Clinton était élu président des

Par ailleurs, les craintes pour la croissance économique qu'apubliées au cours de l'été tendent à se dissiper. Aux Etats-Unis et au Canada, la confiance des ménages reste proche de ses plus bas niveaux historiques, mais les tout derniers indicateurs conjoncturels sont plus favorables. Au Mexique, les autorités s'efforcent de préserver les acquis des ajustements structurels mis en œuvre ces dernières

Aux Etats-Unis, le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 2,7 % au troisième trimestre 1992, selon l'estimation préliminaire publice quelques jours avant l'élec-tion présidentielle, ce qui constitue la sixième progression consécutive. On ne peut donc douter que l'éco-nomie soit sortie de la récession. Cependant, le rythme de croissance demeure trop modéré pour restaurer la confiance des ménages, dont les dépenses concourent à plus des deux tiers du PIB, et qui, préoccu-pés par l'atonie du marché du travail, privilégient toujours le désen-

Au Canada, l'économie donne des signes plus positifs depuis la fin de l'été. Après une récession plus prononcée que chez le voisin américain, les espoirs de reprise dyna-mique suscités par une progression du PIB de 5,2 % en rythme annue au deuxième trimestre 1991, avaient tourné court. L'activité avait alors en effet stagné, voire même connu un «double plongeon» avec un nouveau recul dans le secteur industriel. Après s'être stabilisé entre 10% et 10.5% en 1991, le chômage avait de nouveau progressé et dépassé 11,5 % en juin, juillet et août, ce qui pourrait bien constituer un point de retorimement. Car il est revenu à 11.3 % en octobre après avoir reculé deux mois de suite, ce qui ne s'était plus produit depuis le premier trimestre 1990, c'est-à-dire avant l'entrée en récession.

Les statistiques conjoncturelles publiées ces dernières semaines (production, ventes au détail, mises en chantier, indicateur avancé...) corroborent, pour la plupart, le pronostic d'un nouveau redémarrage. Cependant, l'économie canadieune connaît des problèmes structurals qui limitent son potentiel de croissance. En revanche, elle dispose encore d'une marge de manœuvre non négligeable en matière de politique monétaire. La crise de confiance provoquée par le référendum du 26 octobre a en effet contraint la Banque centrale à rele-

ver de plus de 3 points les taux courts, alors même que le pays enregistre les meilleures performances de l'OCDE en matière d'inflation : la hausse des prix à la consommation est inférieure à 1,5 %. Le refus de modifier la Constitution lève paradoxalement une hypothèque. En 1993, le Canada pourrait connaître une croissance plus rapide qu'en 1992, mais toujours inférieure au potentiel de son économie, généralement estimé à plus de 3 % l'an.

Au Mexique, la décélération récente de la progression de l'acti-vité tient aussi bien à un environdélibérée des autorités de ne pas mettre en péril les acquis de ces dernières années. A partir du printemps 1992, la politique monétaire a été orientée dans un sens beancoup plus restrictif: le taux à un mois des emprunts publics (CETES) est ainsi passé de 11-12 % (soit alors un taux d'intérêt réel

négatif) à près de 20 %. Une modification d'une telle ampleur illustre le scuci des antocités de garder le contrôle des principaux agrégats économiques et, ainsi, de ne pas inquiéter la communauté financière internationale. En effet, les performances sont remarquables, qu'il s'agisse de la croissance, de la maîtrise des pressions inflationnistes, de la réduc-tion du déficit budgétaire (des excédents sont même enregistrés grâce au programme de privatisations) et de la dette publique. Les déséquilibres extérieurs sont en revanche très préoccupants, puisque les déficits commercial et courant sont sur le point de dépasser 20 milliards de dollars. Certes le financement est assuré par les investissements directs et de portefeuille, et les prises de position de Bill Clinton à l'égard de l'ALENA confirment que le Mexique restera une terre d'acqueil privilégiée pour les industriels

En annonçant récemment que le peso pourrait se déprécier de 40 centavos par jour par rapport à la devise américaine, contre 20 jusqu'alors, les autorités n'ont élargi que de 2 1/4 % le potentiel maximum de recul de leur monnaie face au billet vert (soit 51/2% pour 1993 par rapport au cours actuel de 3 120 pesos pour 1 dollar), montrant ainsi qu'elles ne renonçaient pas à leur objectif de lutte contre l'inflation comme certaines rumeurs de marché (évoquant une dévaluation de 10% à 15%) pou-

vaient le laisser craindre. Le Mexique a enregistré le taux de croissance le plus élevé parmi les pays d'Amérique du Nord en 1992 (3 % environ) et semble en mesure de renouveler ce résultat en 1993. En outre, le pro-cessus de désinflation se poursuit, même si l'objectif du retour à une hausse des prix à la consommation à un chiffre ne peut être arteint avant 1993 (11-12 % fin 1992 contre un peu moins de 18 % un an plus tôt).

Philippe AROYO Economiste à la BNP

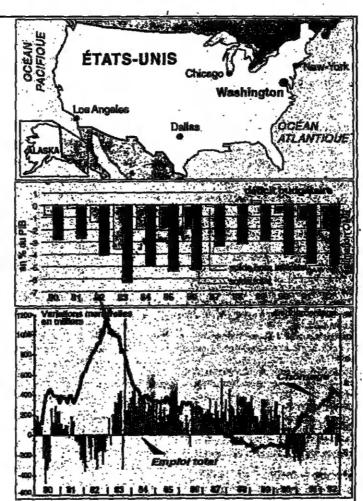

## PAYS • Les Etats-Unis

# Marges de manœuvre?

ÉLECTION de Bill Clinton, plan de sauvetage des caisses qui prendra ses fonctions le d'épargne ne pear se pour suivre (il qui prendra ses fonctions le 20 janvier 1993, est susceptible de créer un choc psychologique favo-rable à court terme. Mais cet événement en lui-même ne fera pas disparaître les contraintes structurelles : insuffisance chronique des gains de productivité, endettement excessif des ménages, déficit budgé-taire et dette publique progressant de record en record.

A cet égard, l'évolution des finances fédérales est d'autant plus préoccupante que si les projets prioritaires de Bill Clinton préparent l'avenir (modernisation des infrastructures, dépenses pour l'éducation et la formation, proteotion sociale minimale pour tous...), ils supposent des moyens et une marge de manœuvre budgétaire qui n'existent pas. En effet, le déficit fédéral consolidé a atteint un nouveau record historique pour l'exer-cice 1991-1992, clos le 30 septembre dernier, à 290,2 milliards de dollars, soit 4,9 % du PIB, contre 269,5 milliards l'année fiscale pré-

progression de 3,6 % des recettes et de 4,4 % des dépenses, mais les fonds engagés au titre des méca-nismes d'assurance des dépôts des caisses d'épargne et des banques commerciales n'ont atteint que 3,3 milliards contre 67 milliards en 1991, le Congrès ayant refusé de débloquer les 43 milliards demandes par George Bush. C'est donc la nouvelle administration qui devra prendre ce problème en charge, car, en l'absence de nouveaux crédits, le

n'y a eu aucune nouvelle liquidation depuis juillet).

En outre, en supposant que la

nouvelle administration engage quand même un vaste programme de relance, le succès est loin d'être certain, et ce même sans tenir compte des contraintes de productivité ou de dette des ménages. D'abord, les marchés financiers, et notamment le marché obligataire, risquent de s'inquiéter d'un accrois sement du rythme de progression du déficit budgétaire. Bien sûr, le secrétaire au Trésor ne manquera pas d'en souligner le caractère transitoire et prétendra que le regain de dynamisme de l'activité générera ultérieurement les recettes nécessaires à sa contraction (c'est du déjà vu ou plutôt entendu...). Ensuite, les réductions de dépenses visant à limiter les besoins de financement auront vraisemblablement un impact beaucoup plus rapide sur l'activité que les mesures de relance.

Enfin, le déficit commercial Cette évolution a résulté d'une s'est récemment accru alors que ression de 3,6 % des recettes et l'activité économique aux Etats-Unis était peu dynamique et que le dollar enregistrait de nouveaux points bas historiques face au mark et au yen. Dans ces conditions, une progression plus rapide de la demande intérieure, alors même que le billet vert se redresse, ne se traduira-t-elle pas per une contribu-

Ph. A.

SECTEUR e La plasturgie

# Confiance à moyen terme

( A plasturgie n'est pas un secteur en crise... Elle a eu et a toujours une croissance supérieure à la moyenne de l'industrie française... Elle a créé et crée tou-jours des emplois», ces lignes d'un rapport du commissariat général du Plan d'octobre 1992 illustrent la situation de cette branche, qui regroupe les transformateurs de matières plastiques - au moins jusqu'au début de l'été. Car les ncertitudes économiques commencent aussi à peser sur cette industrie peu connue, coincée entre les grands de la pétrochimie mondiale, fournisseurs de matières premières, et les fabrises clients - en particulier l'automobile, le BTP, l'agroalimentaire, les cosmétiques - de l'autre.

Jeune (guère plus de trente ans), elle réunit 3 800 firmes qui réalisent 104 milliards de francs de chiffre d'affaires et emploient 143 000 salariés. De petites entreprises avant tout, malgré des amorces de rapprochement, puisque 1 260 seulement comptent 20 personnes ou plus (soit un total de 116 625 salariés pour 90,9 milliards de francs de chiffre d'affaires) et une trentaine, 500 salariés au moins. Deux seulement (Sommer-Allibert et Plastic-Omnium) emploient plus de 1 000

personnes.

Cette industrie, arrivant à maturité, connaît une sophistication des techniques de production des pièces à haute valeur ajoutée, ce qui exige des investissements et des efforts de formation très importants. Une étude du Bureau international de prospective économique (BIPE), publice le 24 novembre, révèle qu'un quart des entreprises du secteur ont déjà fait évoluer les certifications, la formation et le management; la moitie sont à la croisée des chemins: certaines se sont engagées dans le processus, d'autres non; enfin 21 % des entreprises n'ont pas encore vraiment pris conscience de cette évolution. Le fossé va donc se creuser entre les firmes performantes, au meilleur niveau technologique, et les

Or cette année, le marché ne connaîtra pas la même progres-sion. « Au début de l'année, les chefs d'entreprise étalent opti-mistes. La tendance s'est inversée au courant de l'été, indique Michel Pelletier, délégué général de la Fédération de la plasturgie. L'inquiétant est que ce phénomène affecte toutes les branches de notre activité. Cela n'était jamais arrivé. » En 1992, la plasturgie pourrait, pour la première fois, ne pas créer d'emplois, alors qu'elle en a créé 25 000 à 30 000 en dix ans, dont 1 000 en 1991.

EE - - 1-12

100 13 100 1913 1 4 100 13 100 1913 1 4 MESCHALL T

27 E

31 XF.3 ..

C :3.0 21

HERE I'V

THE PROPERTY AND ADDRESS. THE PROPERTY . S.

31 50 Jan 4 1 2

ME 3 4 5 48 4

CENTER !

112 238 :1'3" 15 4 125 et e't :

320 TA 2 T T .

MEN WATER APPLEADED

BURNET CONTROL A

医療性のない シャール

De eine au mam

西海流流流, 1983年

**カマン** に しつうこと

Bat 2.5" . 12 2"

frem & et terte :

25 27 LYS 45

Exitate a sa

**建加坡/ 2 - 2 - 2** 

大海 (現場) アル・カー

Maria California

Big on space for the

E . FR-1-1 ..

17 - ARIZON 1 1 1 2

Sec. 2. 48 "

Atr 2: 23 2

37 388

18" A . . .

of the Later of

Transport of the

THE PERSON

SPECIAL TRAINER

your see

A ...

SINGER COMP &

DE STE .

TAR STREET

3 3 7 344

Sim care

trace PLS's tapes a

CO THE LEWIS

Section 12

9

The state of the s

A STATE OF

M BELTSON

76774.4

188 CA : 52 5 .

E ber at a Bart - take a second

Pour 1993, personne ne se hasarde au moindre pronostic, moyen terme. Les professionnels se référent pour cela au potentiel de développement que met en évi-dence la faiblesse relative de la consommation de matières plastiques en France. Avec 66 kilogrammes par habitant, l'Hexagone arrive au dixième rang mondial, loin derrière des pays comme l'Italie (74), le Japon (94), les Etats-Unis (102), et surtout l'Allemagne (133). En amont, du côté des pro-

ducteurs de marières plastiques, 1992 s'annonce comme une année noire. On est loin du « millésime 1988 a dů à une conjoncture favorable des marchés d'aval (bâtiment, automobile, emballage, électroménager). Depuis mainte-nant deux ans, à la crise du Golfe s'est ajoutée une surcapacité de production. Des installations décidées en période de reprise économique, dans une perspective de développement des marchés, sont entrées en service au moment où la croissance se ralentissait, perturbant les prévisions et provoquant une chute des prix.

R Espérons que cette érosion difficilement supportable constitue un creux de vague dans le caractère cyclique malheureusement habituel à notre profession», indiquait en conclusion de son bilan annuel 1991 le Syndicat professionnel des producteurs de matières plastiques (SPPMP)... Hélas, la dépression dure.

**Dominique Gallois** 

Japon 72.9 Sais Linis pagne 35,6 72.6 Royatime-Uni 19 France\* 14,8 fule: 13.4 Canada 9,1 Espegne 8,3 Pays-Bas 4,1 Belgique 3.7 Abdue do Sud 3,3 Brest 3,1 ade 2,5 LES PRINCIPALIX Danemark 22 Autriche 1,7 PAYS Finlande 13 PRODUCTEURS 1 Israel 1,3 Chiffres d'affaires 1991 et milliards de dollars Nouvelle-Zélande 6,8 Roumania 0,2 Hongie COT Source: IPAD

Les graphiques et cartes de ce supplément sont réalisés par le service infographique du Monde et l'agence de presse Idé.

